

TORONO VENNUEL



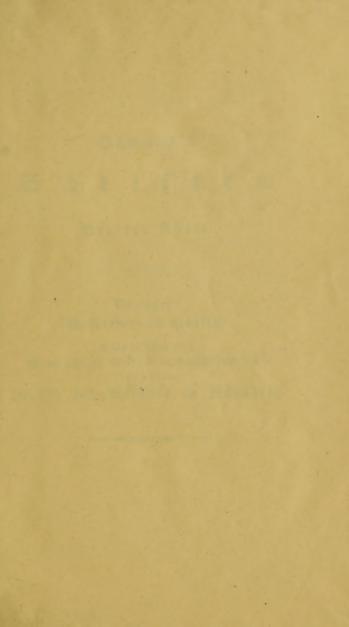



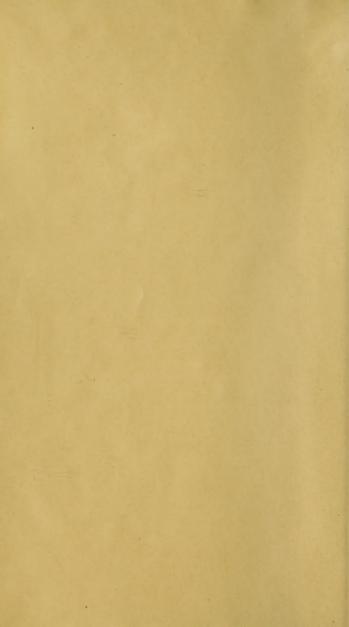

## Samann's

## Shriften.

Bierter Theil.

### Berleger: 6. Reimer in Berlin.

Commissionär
für die am 30. Rovember 1820 geschlossene Subs
scription:
Riegel und Wießner in Rürnberg.

## In balt.

Samann's

| 3mo Recensionen betr ben Ursprung ber Sprache S.  | I.   |
|---------------------------------------------------|------|
| Des Ritters von Rofencreuz legte Willensmeynung - | 21.  |
| Philologische Einfalle und 3weifel über eine aka- |      |
| bemische Preisschrift                             | 37.  |
| Selbstgesprach eines Autors                       | 73.  |
| Benlage zun Denkwurdigkeiten bes fel. Gokrates -  | 97.  |
| Neue Upologie bes Buchstaben S                    | 115. |
| Lettre perdue d'un Sauvage du Nord                | 149. |
| An die Here zu Kabmonbor —                        | 169. |
| Christ, Zacch. Telonarchae Prolegomena über       |      |
| die neueste Auslegung 2c                          | 181. |
| Le Hermès du Nord                                 | 201. |
| Mancherlen und Etwas von einem Recensenten        |      |
| trauriger Geftalt                                 | 211. |
| Berfuch einer Sibylle über die Ghe                | 223. |
| Hierophantische Briefe                            | 233. |
| Zweifel und Ginfalle über eine verm. Nachricht    | 289. |
| Kleine Auffate von 1770 bis 1776.                 | 330. |

Samann's Schriften.

herausgegeben

Step State of the Land Hally who have been the second

non

Briedrich Roth.



Bierter Theil.

Berlin, ben G. Reimer 1823.

# Sorberian's

Die men erten Kenter bester in finde Coer in philipping the fluction of a rest time gage dela in bieten <del>Colores</del> and die lige unibe gebruck morden in Dansam bit olgen Luggig aind bein dust being a good are desperan & Coldito, and to to the this doe drue The same and the same of the second second Tilder of only rentered sellend The Mary Committee of the State of de le la company de la company more countries as a second countries of the contriest of Citizano) ar Production of the door of the red. Storie transact processor management discontinues and the der ander verfpend. Onfer leef, gurchen Riere one sulfered admissioning sick programs so o de geleben gu bebein, bie bieb eibitete Andeneungem Cornamagning with o'th libritishing Siero resurring the best consequences and at the cartest and E bi hallot namerold, and nears halfing of er biefee Banbedforigeibielti ..

éta de Laires, Kaur preneux as la compagnie du

## Worbericht.

Die zwen erften Stucke diefes Bandes beziehen fic auf Berder's Preisschrift über den Urfprung ber Sprache. Eben fo bas dritte, die Dhilolos aifden Einfalle und 3meifel, bas eingiae Stud in diefem Bande, bas bis jest nicht gedruckt worden ift. Samann bot diefen Auffals und augleich die Lettre perdue d'un Sauvage du Nord bem Buchhandler Nicolai jum Berlage an burd bas Gelbftaefprach eines Autors. Micolai antwortete burch einen gedruckten Brief: ... R. Coelius Serotinus Viro venerabili Mien "Man Hoam S. P. D." worin er fich über Samann luftig ju machen fuchte, ihm lebren gab, wie folgende : " Sie erinnern fich, wie den Phie "lalethen von ie ber begegnet worden, befonders wenn fie arme Stumper waren , die weder auf "ber Borfe noch in der Untichambre fonderlich "viel gelten ," und ihm endlich, nach dem Bene fviele des Raifers Muguftus, ber einem Schrift. feller ,nicht Geld, fondern Berfe bon feiner eiges nen Kacon gab," ein Exemplar feines Gebaldus Rothanker verfprach. Dafur ließ Samann Dico. lai in der Schrift Un die Bere ju Radmon. bor auftreten. Die philologischen Ginfalle und Zweifel wurden nicht gedruckt, weil Berder, ohne fie gefeben zu haben, die aus einigen Undeutungen Samann's geschopfte Beforgniß außerte, daß die Befanntmachung ihm, fur feine damaligen Berbaltniffe und Ubfichten, nachtheilig werden moche te. Auf die Uebergabe der Sandidrift an F. C. von Mofer, ber in ber Folge mehreren Verfonen Abschriften davon hat zufommen laffen, ift S. 319 Diefes Bandes angesvielt.

Die Lettre perdue war an einen gewis gen de Lattre, Entrepreneur de la compagnie du sel, und der Anhang, Encore deu'x lettr'es perdues an Guischard (Quintus Icilius) gerichtet. Der diesen Aufsähen verwandte Kermes du Nord, dessen nächste Beranlassung ich nicht habe auffinden können, ist im Jahre 1774 verfaßt, aber

erft im folgenden gedruckt worden.

Daß die Benlage zun Denfwurdiafei. ten des feligen Gofrates durch Eberhard's Apologie des Sofrates und durch den Benfall. welchen Marmontel's Belifaire fand, - die neue Apologie bes Buchftaben h aber durch C. I. Damm's Betrachtungen über Die Religion 1773, veranlaßt worden, ift aus diefen Schriften felbstersichtlich. Bon der Apologie des Buch. faben b durch ibn felbft fagt Jacobi (Berfe Th. IV. 216th. 2. S. 264) , 3ch weiß nicht, ob wir in unserer Sprache etwas aufzuweisen haben. bas an Tieffinn, Wis und laune, überhaupt an Reichthum von eigentlichem Genie, sowohl was den Inhalt als die Form angeht, diefe fleine Apologie eines zwendentigen Buchftaben übertrafe."

Das Mancherlen und Etwas ift hier burch Versehen unter die Prolegomena und den Kermes geseht worden. Es ging beiden voran. Der Borbericht bezieht sich auf eine von Herder verfaßte Beylage der Königsberger Zeitung 1774 ("Gessundene Blätter aus den neuesten deutschen Litteratur: Annalen") worin die angeführte Stelle des Pindar griechisch, in einer dunkeln Beziehung auf die Rlopsockische Barden-Poese, stand, und auf das Missallen an jener Beylage, das ein beliebter Arzt zu Königsberg dem Verleger der Zeitung bezieht hatte. Die am Schlusse angezeigte Ueberses hung faßt den dritten von Bolingbrocke's Briefen über das Studium der Geschichte, hervey's Besmerkungen über diese Briefe, und Thomas hun-

ters Vergleichung des Tacitus mit dem Livius (aus dessen Observations on Tacitus 1752) gufummen. Anmerkungen sind nicht bengefügt, voran aber fieht folgende

Borrede.

Dien fen meine lette Ueberfebung! fo wie fie vielleicht bie erfte ift, ber ich mich aus eigener Bahl unterzogen habe. - - Ohne ale Ueber feber einmal fertig wers ben zu konnen, war ich noch willens, biefer fleinen Samm= lung ein Senbich reiben an Ufpafie mit einem Motto, bas eine Folge bes Bervenfchen aus bem So= rag \*) gemefen mare, anguhangen, und zwar über die ur= alte Rebbe gwifden Bernunft und Dffenbarung, Moral und Religion, und über ihre beiderfeitige Berhaltnif gur Politit. Biewohl biefe Materie fo abstract, als bie platonische, petrarchische und palabinifche Liebe ift, fo murbe meine Form both concreter und moberner geworden fenn, als bie en nische, fotabisch e - - Runft zu ges niegen. 3ch bin aber biefes Lebens noch nicht uber= bruffig, fo lange ich es fur tein fleines Gluck fchabe, ci= ne Ufpafie meine Freund in nennen gu burfen. Ronigeberg in Preuffen ben 5ten Mai 1773.

Ungeachtet der Vorliebe, mit welcher Hamann hier von dieser Uebersehung spricht, — in seinem Briefwechesel ist ihrer nur ein mal und im Vorbengehen gebacht — habe ich sie eben so wenig als die Uebersehung der Gwift man S. 367 sündet, in gegenwartige Sammlung ausnehmen zu dursen geglaubt. Bolingbrocke's Briefe sind bekannt genug; Herven's Widerlegung seiner Sinewurfe gegen die biblische Geschichte wird heutzutage kaum iemand befriedigen; und die grillenhafte Arbeit eines englischen Geistlichen, der den Livius in allen Stücken weit über den Lacitus erhebt, ist übchstens durch ihre Soneperbarkeit, aber ohne Tiefe und Kunst, merkwürdig.

Die Prolegomen a über die alteste Urtunde find an Kant gerichtet und durch zwer Briefe besselben an Samann über das herderische Wert, die im achten Ban-

<sup>\*)</sup> Luctere, multa proruet integrum

Cum laude victorem, geretque

Proelia conjugibus loquenda

Lib. IV. Od. 4.

be folgen werben, veranlagt. Der Berfuch einer Sibnile war ein Gludwunich an ben Buchanbler Sarts knoch zu feiner Sochzeit und bezieht fich viel auf Sippel's Schrift uber die Che. Den bierophantischen Briefen liegt eine Differtation des damaligen Sofpredigers gu Ronigeberg, D. tart (Jacobi's Werte Tb. IV. Abth. 3. 6 400) au Grunde: Tralatitia ex gentilismo in religionem christianam 17-4 Starf wird der Sierophant genannt, weil er ein Krepmaurerlied mit diefer Ueberichrift gemacht bat= Die 3weifel und Ginfalle uber eine vermifchte Radricht in ber allg. b. Bibliothet, haben es gunachft mit einem Auffaße in diefer Beitschrift gu thun, welcher funf Schriften Samann's (bas Gelbitgefprach, Die Beplage, die Apologie, an die Bere, und die Lettre perdue) fammt Ricolai's Brief an den Maaum im Nors Den anzeigte. Diefer Auffat wird im achten Bande ab= gedruckt werden, weil die erfte und großere Salfte der Sa= mannischen Schrift eine Rette von Unspielungen barauf ift. Samann fdrieb baruber an Serber: "Un bem erften Theile der 3 weifel habe ich gearbeitet mitten im Bergen des porigen Commers und letten Winters, obne mein Ideal aufgeben gu tonnen noch ju wollen. Die aweite Salfte, die Ginfalle, die Ihnen beffer gefal-Ien, ist mir dafür geschenft worden. Lex operis war, per nugas ad seria au fuhren."

Die Beranlastungen der klein en Auffahe sind in diesen selbst angegeben. In einem der merkwürdigsten darunter, dem klein en Bersuche über große Probleme, wird vorausgesett, daß die Schrift Le bon sens on läces naturelles von Diderot sev, dessen Bater Ben sieher eines Hammerwerks war. Die Anmerkungen zu Auffahes spiellen großentheils auf den Schluß des obenerwähnten Aufsahes der Alla. d. Bibliothet an.

Von den meisten Studen dieses Bandes, welcher alle Werfe aus Hamann's mittlerem Alter begreift, (die fruberen hat er selbst, wie man im dritten Bande sieht, seine Juvenilia genannt,) habe ich mehrere, mit Berichtigungen und Jusähen von Hamanns Hand versehene, Eremplare verglichen. Was Hamann als Abanderung oder Einschaltung bezeichnet hat, ist in gegenwärtigen Abdruck aufgenommen.

Munchen den 20. Marg 1823.

Friedrich Roth.

Smo

## Recensionen

nebst einer

## Beylage,

betreffend den

Ursprung der Sprache.

- - quota portio faecis Achacae.
juven. III, 61.

Ben Dodsley und Compagnie, 1 7 7 2.



### Ronigsbergische

## gelehrte und politische Zeitungen.

Mit allergnabigfter Frenheit.

104tes Stuck. Frentag ben 27. Dec. 1771.

### Riga.

J. F. Hartknoch hat verlegt: Versuch eis ner Erklärung des Ursprungs der Sprache, 1772. S. 256. in 800.

Stegenwärtige Abhandlung besteht aus 2 Theilen, wovon der eine die Eprache. und der andre ihre Erfindung betrifft. Der erfte Abschnitt des ersten Theils enthalt nebst einer Cinleitung neun Sauptstucke. 1.) Er= klarung des Wortes: Sprache, 2.) von den Worten , 3.) von der Absicht der Sprache , 4.) von den allgemeinen, 5.) von den befon= dern Ausdrucken, 6.) vom Reichthum einer Sprache, 7.) von ihrer Zierlichkeit, (oder vielmehr ihrem Wohlklange), 8.) von ihrer Biegfamteit, (der Verf. halt diefen Ausdruck für neu und parador,) 9.) von ihrer Deutlichs feit. Der zweite Abschnitt, von den Shei= len der Sprache, handelt in funf Sauptitus cken: vom Mennwort, von den Fürmortern,

Zeitwortern, Bestimmungewortern, und von der Wortfügung. Des zweiten Theils erster Abschnitt begreift eine Ginleitung, und fol= gende vier Hauptstücke: 1.) Zweifel, 2.) die Menschen können Tone hervorbringen, und Worstellungen ohne Tone haben, 3.) Die Men= ichen fonnen Tone mit ben Vorstellungen verbin= ben, 4.) Nothwendigkeit der Verbindung ber Tone mit den Vorstellungen. Die funf Saupt= flucke des letten Abschnitts handeln von der Erfindung der Renn = Fur = Beit = Be= fimmungswörter, und der Wortfügung. Der Beschluß betrifft die Frage: "woher die , allgemeinen Ausdrucke kommen ?" = = Der Werfasser erklart die Sprache "für einen In= begriff, eine Sammlung" = = (warum nicht auch, wie jener Freund S. 57 für eine Ma-schine?) "von Tonen, durch deren Verbin= "dung und Folgen auf einander man fich feine. "Gedanken einander mittheilen fann." = = "Gin "Wort" fagt er , "ift ein Schall , oder ein "Ton, mit dem der ihn hervorbrin-,,genbe eine bestimmte Vorstellung verknupft, "die er auch ben einem andern, gegen den "man ihn hervorbringt, zu erregen geschickt "ift." Der Verfasser halt zwar diese lette Er-Flarung für etwas weitlauftig und nicht tuch= tig, auswendig gelernt zu werden, scheint aber übrigens mit ihrer weitläuftigen Gründlichkeit ziemlich zufrieden zu fenn. Der Urfprung ber menschlichen Gprache und Die

Erfindung der Partium Orationis, find so weit von einander unterschieden, als Wernunft, Logit, und Barbara Celarent. = = Bur Erklarung der ersten Frage, wurde mohl freplich das meiste auf das fleinste Saupt= ftuck ankommen, das der Berfaffer nach feiner besondern Mundart: Nothwendig= feit der Verbindung der Tone mit den Vorstellungen, betitelt hat. Wir überlaffen es Lefern, die et= was mehr als Primaner, aber auch fei= ne bestochenen Zeitungsschreiber find, selbst gu erfahren, wie schaal und seicht des Verfaffers Philosophie sen. = = Welche jahnende und schie= lende Benspiele, ohne Wit noch Wahl, und fein gelehrter Supellex? - - quam curta! Ohngeachtet er eigentlich die Sprache nur aus dem Gesichtspunkt der Grammatik angufeben im Stande gewesen, so scheint er doch auch letterer nicht einmal recht in seiner Mut= tersprache gewachsen zu sepn. Die Ser= der'sche Preisschrift, der wir entgegen wunschen, wird und mehr Stoff und Lust zu Untersuchungen von dieser Art geben. Der ungenannte Verfasser des gegenwartigen Ver= suchs hat vielleicht bloß geschrieben, um ruchtbar: fowie jener reden mußte, um gesehen zu werden.

Andreas manufactures of the second of the

#### Ronigsbergische

gelehrte und politische Zeitungen. 26stes Stück. Montag, den 30. Merz 1772.

#### Berlin.

Herrn Herder's Abhandlung über den Ursprung der Sprache, welche den von der Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1770 gesetzten Preis erhalten hat. Auf Beschl der Akademie herausgegeben. Vocabula sunt notae rerum. Cic. 1772. S. 222. kl. 8.

Per Verf. hat das Verdienst gehabt mit seinem "Ungehorsam" den Preis der Atademie zu erreichen. Die "Schadloshaletung" dieses Misverhaltnisses besteht darinn, das Herr Herder, mit seiner Abhandlung eine Hypothese zu liesern, mit seiner Abhandlung eine Hypothese zu werdrängen sucht, "die, "von allen Seiten betrachtet, dem menschlien, den Geisse nur zum Nebel und zur Unehenze ist, und es lange gewesen seyn soll."

"Bas heißt ein göttlicher Ursprung der "Sprache? Du kannst die Sprache aus der "menschlichen Natur nicht erklären, folglich "ist sie göttlich." = Der Unsinn in diesem Schlusse ist weder versteckt noch fein. = =

Seer Serber fagt: "ich kann sie aus ber "menschlichen Natur, und aus ihr vollstan= "dig erklaren. Wer hat mehr gesagt? Der "erste versteckt fich hinter eine Decke, und "ruft hervor: Sier ift Gott! Der "lette ftellt fich fichtbar auf dem Schauplat, "handelt = fehet ich bin ein Menfc." Wir finden wirklich in des herrn herders Schreibart viel Action im theatralischen Verstande; wenn aber die Eigenheit und mah= re Nichtung der Menschheit in der "Beson= nenheit" bestehen foll : fo haben wir Blat= ter und Stellen in Dieser Preisschrift gefun= den, wo die Besonnenheit in einem so un= merklichen Grade ben dem Verfaffer gewirkt haben muß, daß das ecce homo! eher zum "Merkmal" und "Mittheilungs= wort" des unbesonnenen oder zu menschlichen Runstrichters dienen mochte. = =

"Weil ihr die Sprache nicht aus der "menschlichen Natur erklären könnt; so kann "durchaus keiner sie erklären und ihr Ursprung "ist schlechterdings unerklärbar. Mir, "sagt "Herr Herd er "ist kein Element der Spras"che in ihrem Beginn und in jeder Progress"sion, aus der menschlichen Seele unbegreiss"sich; ja die ganze menschliche Seele wird "mir unerklärbar, wenn ich in ihr nicht Spras"che sehe. Das ganze menschliche Geschlecht "bleibt nicht das Naturgeschlecht mehr, wenns "nicht die Sprache fortbildet" = Beide Pars

theien fagen vielleicht mehr, als fie fagen wollen, und scheinen eher im Geist mehr, als mit dem "Sinu" sich zu erklaren

oder zu dialogiren.

"Ein höherer Ursprung hat nichts für sich,"
fährt Herr Herder fort, "selbst nicht das
"Zeugniß der morgenländischen
"Schrift; denn diese giebt offenbar der
"Sprache einen menschlichen Anfang durch
"Namengebung der Thiere am ersten April.
"Die menschliche Ersindung hat alles für und
"durchaus nichts gegen sich: Wesen der
"menschlichen Seele und Element
"der Sprache! Analogie des
"menschlichen Geschlechts und
"Analogie der Fortgänge der
"Sprache! Das große Bepspiel
"aller Wölfer, Zeiten und Thei=
"se der Welt."

"Der hohere Ursprung, so fromm er auch "scheine, ist durchaus ungottlich. Bey jedem "Schritte verkleinert er Gott durch die nies"drigsten, unvollfommensten Unthroposimorphien. Der menschliche zeigt Gott "im größten Lichte: sein Werk, eine "menschliche Seele durch sich "selbst eine Sprache schaffend "Und fortschaffend; weil sie seine "Werk, eine menschliche Geele ist. Als eine "Schöpferinn, als ein Bild seines Wesens "baut siessch diesen Sinn der Vernunft.

"Der Ursprung wird also nur auf eine wurs
"dige Art göttlich, so sern er menschlich ist."
Hier! hier! (beym Leben Pharaonis!) hier
ist ottes Finger! Diese Apothesis
rosis schmeckt vielleicht mehr nach Galimas
thias, als die niedrigste und unwürdigste, aber
dennoch privilegirte Anthropomorphie.

"Die hohere Sypothese ist zu "nichts nube und außerst schadlich. Gie ger-"ftoret alle Wirksamfeit ber menschlichen Gee-"le, erklart nichts und macht alles, Pfycho= "logie und Wiffenschaften uner-"klarlich; benn mit ber Sprache haben ja die "Menschen alle Saamen von Kenntniffen ,aus der Sand Gottes empfangen! Richts "ift also aus der menschlichen Geele! Der "Unfang jeder Kunft, Wiffenschaft und Rennt= "niß ist immer unbegreiflich! Der menschliche "Ursprung lagt feinen Schritt thun ohne "Aussichten und ohne die fruchtbarften Er= "flarungen in allen Theilen der Philosophie "und in allen Gattungen und Vorträgen der "Sprache. Der Verfasser hat einige in fei= "ner Abhandlung geliefert;" = = = und wir zweifeln weder an der Möglichkeit noch Leichtigkeit, eine Legion mehr auftreiben = = borgen = = ober wie jener Trium vir aus der Erde stampfen zu tonnen. Er hat fich, fraft feines eigenen Zeugniffes, befliffen "fe-"fte Data aus ber menschlichen Geele, aus

"der menschlichen Organisation, aus dem Bau "aller alten und wilden Sprachen und aus der ganzen Saushaltung des menschlichen Ge-"ichlechts zu fammeln und feinen Gat fo zu "beweisen, wie die festeste philoso= "phische Wahrheit bewiesen werden "fann;" ja, beweisbarer als alle Beweise der Türken von der Göttlichkeit des Korans seyn konnen; denn wer kann inniger von der Macht und Kraft eines Beweises als der Urtschöpfer deffelben überzeugt senn ? = = Unterdessen werden unsere Ureopagiten des arch ao = und neologischen Geschmacks noch immer ,in der Mitte von Eu-"den und Mangeln" den "Reim un Erfag" finden.

Die ganze Abhandlung besteht aus zween Theilen. Der erste fragt: haben die Mensschen, ihren Naturfähigkeiten überlassen, sich selbst Sprache erfinden können? Der zweite zwingt den Weg, auf welchem der Mensch sich am füglichsten hat Sprache erfinden können und mußen, unter vier Hauptgessehe seiner Natur und seines Geschlechts.

Wir hoffen, daß einer unserer Mitburger, wenn er nicht ganz in seinem Vaters land verwest ist, irgend einen Funken noch aus der Usche seines kleinen Küchenheerds ansfachen wird, um daben seine Zweifel und Drakel über den Inhalt und die Nichtung

der akademischen Frage und ihrer Entscheidung aufzuwärmen. Welche Dulcinee ist eines kabbalistischen Philologen würdiger, als die Individualität, Authenticität, Majestät, Weisheit, Schönheit, Fruchtbarkeit und Ueberschwenglichkeit der hoher nichter alle Speteme und Sprachen des alten und neuen Babels ihren unt erirdischen, thiestischen und men schlichen, thiestischen Auflösung oder Zerstörung zu erwarten haben.

## Benlage zum 37sten Stück ber Königsbergschen gelehrten und politischen Zeitung.

1 7 7 2.

### Abfertigung

ber im sechs und zwanzigsten Stück enthal= tenen Recension.

La Farce enfin lui sert à tout masquer.

Die Aufgabe vom Ursprunge der Sprache, so viel ich davon begreife, läuft darauf hinauß: "ob die erste, älteste, ursprüngliche "Sprache dem Menschen auf eben die Art "mitgetheilt worden, wie noch bisher die Fort-"pflanzung der Sprachen geschieht?

Alle Pränumeranten oder Subscribenten der Königsbergischen gelehrten und politischen Zeitung werden sich nicht entbrechen können, diese Frage mit Ja oder mit Ne in zu beantworten. Die Wagschaale der Vortheile scheint aber, wie gewöhnlich, auf die Seite der Jaherrn auszuschlagen, und ihre Gegen füßler sind allenthalben so abschreckenden Schwierigkeiten ausgeseht, daß daburch die ganze Ausschlung der Ausgabe kast verzeitelt wird.

Denn welche Hulfsmittel können uns wohl zu statten kommen, uns nur auch zu einem Begriff von dem Ursprung einer Erscheinung zu verhelfen, wenn solcher Ursprung dem ge- wöhnlichen Kreislauf der Natur gar nicht gleichkörmig ist? und wie wird es möglich seyn, auf die rechte Spur einer solchen Untersuchung zu gerathen? Ohne den Leitfaden der Aehn-lichteit wird und ein unendlicher Betrug der setzug der selben in einem Labyrinthe ermüden, dessen Ausgang unerforschlich bleibt. Kein Pol noch Compaß werden die Bahn unserer Entdeckungen bestimmen und berichtigen können.

Sollte irgend etwa ein Leser so keck sepn, die Entscheidung aller dieser Schwierigkeiten auf seine Horner zu nehmen: so wird kein vernünftiger Schriftsteller, einem einzigen Widder der Wiste zu gefallen, seine übrigen neun und neunzig Schaafe im Stiche lassen, welche allem Vermuthen nach die klügste und sicherste Parthey werden bezreits ergriffen haben, auf obige Frage ein deutliches Ja! mit andächtig geschlossenen Ausgen zu nicken.

Nachdem wir also mit geziemender Kürze ausgemacht haben, "daß die erste, alteste, "ursprüngliche Sprache dem Menschen auf "keine andere Urt, als die noch ist wirklich, "und täglich gangbar ist, mitgetheilt word

"den;" so kommt es nunmehro auf die Fraz ge an: "durch welchen Weg heut zu Tage "die Mittheilung der Sprache geschehe?

Allen möglichen Kundschaften nach, die ich über diesen Punkt habe einziehen können, giebt es hier hochstens drep Scheidewege; den Weg des In ft in ft s, den Weg der Ersfind ung und den Weg des Unterrichts.

Sowohl die allerallgemeinste Erfahrung als die Gewährleistung der sonderbarsten Ausnahmen erklaren sich mit dem unwiderstehlich=
sten Zeugnisse für den letztern Weg; daß es folglich eine ganz umsonst verschwendete Ar=
beit seyn würde, sich bey den zween ersten aufzuhalten. Ohr und Zunge beziehen sich in der That so unmittelbar auf einander, daß ben den seltenen Beyspielen der Taubgebornen und noch außerordentlicheren Fällen solcher menschlichen Ebentheurer, die ohne gesellschaft=
lichen Umgang haben erwachsen können, der Mangel der Sprache immer ein unsehlbarer
Umstand gewesen.

Mithin ist die sinnreiche Spoothese, welsche den Ursprung der Sprache menschlicher Ersfindung unterschiebt, im Grunde ein loser Einfall einiger Newtonianer dies = seits des Wassers, die alle, wie Pope mennt, zum posierlichen Uffengeschlechte gehören, und neuerlich mit dem Grund= sase des Widerspruchs alle Bes

sonnenheit scheinen bepnahe verläugnet zu haben. Erfindung und Vernunft seigen ja schon eine Sprache zum Voraus, und lassen sich eben so wenig ohne die letztere densken, wie die Rechenkung in it ohne Zahelen.

Da ich mir füglich schmeicheln kann, meinen Beweis der tiessinnigsten und preiswürdigsten Aufgabe den Lesern ungemein erleichtert zu haben; so darf ich ihnen wohl zumuthen,
noch einen Schritt weiter mir nachzusolgen,
und sich selbst zu fragen: "durch welchen Un"terricht die erste, alteste, ursprüngliche Spra"che dem menschlichen Geschlecht mitgetheilt
"worden.

Der menschlich e Unterricht fallt von selbst weg; der mystisch eist zweydeutig, unphilosophisch, undsichetisch und hat sieben und neunzig Mängel und Gebrechen mehr, zu deren bloßem Namenregister und nothdürstiger Erklärung ich alle Beylagen des noch saufenden Jahres von dem Herrn Verleger diesser gelehrten und politischen Zeitung pachten müßte, welches mir mein Gewissen und meine Nächstenliebe, am allermeisten aber meine Sparbüchse und die kritische Jahreszeit untersfagen. = Es bleibt also nothwendiger Weise und zu gutem Glück, nichts als der thiestische Unterricht übrig.

Allen bis auf den heutigen Tag gedruckten Systemen zufolge, behaupten die Ihiere das fürstliche und priesterliche Recht der Erstgeburt. Hat sich auch wohl die Weiß= heit der Aegyptier, unter denen Jamnes und Jamberes den Nachruhm der Weiseheit über alle unsere heutige Panglossen und Heit über alle unsere heutige Panglossen ten behaupten werden, bis zur Anbetung der Thiere ohne zur eichen den Grund erniedrigen konnen? Was find die Meisterstucfe unfrer stolzen Vernunft als Nachahmun= gen und Entwickelungen ihres blinden In-Rinkts? das geborgte Feuer aller schönen, frepen und geadelten Kunfte, als ein prometheisches Plagium des ursprünglich thie rischen Naturlichts? Haben wir nicht Den Reim aller Erkenntniß des Guten und Bo= fen, ja felbst den philosophischen Baum der Encyclopadie dem Stepticismus eines liftigen Thieres und dem hohen Geschmack eines noch listigern Bolkes zu danken, wenn der alte Fürst von D = = so glaubwürdig ist als mose? = =

Ware ich ein gehaltiger Academico degli Oziosi wie de la Porta: so würde es mir Ieicht seyn, die Physiognomien mensch-Iicher Zungen mit den Stimmen der Thiere zu vergleichen, den lebenden Sprachen ihre Nativität zu stellen, und so gar den Schatten der ersten, ältesten, unsprünglichen Mundart durch einen Spiegel im Rähel augenscheinlich zu machen. Das ganze Rahel, dessen Schlüssel ich noch für mich behalte, beruht auf ein Perfit flage, den Ton des Feldgeschreps in einer Göttersprache, von deren Vortrefflichkeit und Universalmonarchie der alte Marthrer Henricus Stephani in einem goldenen Werk prophezeiht haben soll, das ich bejammere, nicht einmal gesehen, gesschweige gelesen zu haben. ==

Um aber den Verfasser, der im sechs und zwanzigsten Stück enthaltenen Recension vol= lends abzusertigen, so kann ich ihn für nichts anders als einen Fremdling zu Jerusalem anssehn, der nicht weiß, daß sein angeblicher Phistolog unter Frohnvögten längstens in ein erzenpulejisches Lastihier verwandelt, fünf Stunden Morgens und vier Stunden Abends Säsche trägt.

Deas das kabbalistische Bepwort betrifft, so sagt Leibnitz in seinen unvors greiflichen Gedanken wegen Verbessserung der deutschen Sprache: "Man hat die Kabbala, "oder Zeichenkunst nicht nur in den "bebrässchen Sprachzeheimnissen, sondern auch "ben einer jeden Sprache, zwar nicht In buch=
"stäblichen Deutelepen, sondern im rechten
"Berstande und Gebrauch der Wörter zu su-

"chen." Des ohne Denkmal unsterblichen Leibnigens (Dank sen al unsterblichen Leibnigens (Dank sen es dem Apoll, der mich nämlicher Gnade würdige!) Berdienste aber stehen in Vergleichung seines Lappländischen Nachfolgers, wie der theure welsche Graf zum Ovidius und Newton, in umgekehrter Verhältniß. Wer es fassen mag, der fasse es; ich, für mein Theil habe mich an Cartesii Spistel de methodo in meinen Schuljahren zum halben Sir

Sudibras gelacht.

Unser Landsmann von trauriger Gestalt wurde über die akademische Frage vom Ursprung der Sprache anstatt einer Wettschrift von sieben Sauptstücken, des Recenfenten fieben Hauptwortern gemäß, vielleicht aus dem Staube feiner Erniedrigung alfo mummeln : "Was weiß ich von eurer ganzen Aufgabe? "und was geht sie mich an? Der Auf-"gang, Mittag und Untergang aller scho = nen Runfte und Wiffenschaften, "die man leider! an ihren Fruchten fennt, "hat keinen weitern Ginfluß in meine gegen= "wartige Glückfeligkeit, als daß jene unbarm= "berzigen Schwestern den tiefen Schlaf mei-"ner Ruhe durch allotriofosmische Traume un= "terbrechen, den heiligen Grenzstein meiner "Ausgaben um manchen Zehrpfennig meiner "Nothdurft verrücken, meine Leibtracht auf veinen grauen umgewandten Frack, so wie meine Diat auf Halbbier und kalte Ruche

"einschränken, ja, was das araste ift, selbst ,auf die fostbaren und fußen Augenblicke Gin= griffe thun, Die ich mit dem Wachslinge "meiner Geele verlallen und verbildern und "über die Wiege meiner fleinen Magd verbuh= "len und verlächeln follte. == Dhngeachtet nach "dem Glaubensbefenntniß eurer antisalomoni= "schen Schulmeister, Die Furcht des herrn "der Weisheit Ende ift: fo bleibe es mein grof= effer Gewinn, gottfelig und genug= uf am zu fenn! = = = Der Friede in der "Sobe überfteigt alle Vernunft = = und "Christum lieb haben, Engel= und Men= "schenzungen. Dieser große Ur chiteft und "Ectitein eines Gyftems, bas Sim-"mel und Erde überleben wird, und eines "Patriotismus, ber die Welt über= "windet, hat gefagt : Eure Rede fen ja, ja, "nein, nein; alles übrige ist des Teufels = = ,, und hierin besteht der ganze G e i ft der "Gefeße und des gesellschaftlichen "Bergleichs, sie mögen Ramen haben "wie sie wollen." = = = =

Trop allem diesem sehe ich dennoch zum voraus, daß die allgemeinen Kunsterichter und besondern Alma=nachschreiber diese theils gelehrte, theils politische Absertigung eines Recensenten dem Philologen selbst eben so treuherzig andich=ten werden, wie Xenophon, der Ey=

ropaedist, seine erbaulichen Tisch=
reden dem weisen Sofrates, und
Miguel de Cervantes Saave=
dra seine unverweltlichen Blåt=
ter dem arabischen Geschichtschreiber, Eid
Hamet.

Ariftobulus.

Des

Ritters von Rosencreuz

## Willensmennung

über ben

göttlichen und menschlichen Ursprung der Sprache.

> Credidi, propter quod locutus sum. 2 Gor, IV. 13.

Aus einer Caricaturbilderurschrift eilfertig übersett

vom

Handlanger des Hierophanten.

Tempore et loco pralibatis.

1 7 7 2.

#### Socrates in Platonis Philebo.

Donum profecto DEORUM ad homines, ot mihi videtur, per Prometheum quendam vna cum quodam lucidissimo igne descendit. Etenim prisci nobis praestantiores, DIISque propinquiores, haec nobis oracula tradiderunt —— ——

#### Fauete linguis!

Denn man Gott als die Urfache aller Wir= fungen im Großen und Kleinen, oder im Simmel und auf Erden, voraussett, fo ift jedes gezählte Haar auf unserm Haupte eben fo gottlich, wie der Behemoth, jener Anfang der Wege Gottes. Der Geift der mofai= schen Gesetze erstreckt sich baber bis auf die eckelsten Absonderungen des menschlichen Leich= nams. Folglich ift alles gottlich, und die Frage vom Ursprung des lebels lauft am En= De auf ein Wortspiel und Schulgeschwaß hier= aus. Alles Gottliche ift aber auch menschlich; weil der Mensch weder wirken noch leiden kann, als nach ber Anglogie seiner Ratur, fie fen eine so einfache oder zusammengesette Maschine, als sie will. Diese communicatio gottlicher und menschlicher idiomatum ift ein Grundgeset und ber Sauptschiuffel aller unfrer Erfennt= niß und ber gangen sichtbaren Saushaltung.

Weil die Werkzeuge der Sprache wenig= ftens ein Geschenk ber alma mater Ratur find, (mit der unfre ftarfen Beifter eine abge= schmacktere und lästerlichere Abgötteren treiben, als der Pobel des Heidenthums und Pahst=thums,) und weil, der hochsten philosophischen Wahricheinlichkeit gemaß, ber Schopfer Diefer kunstlichen Werkzeuge auch ihren Gebrauch bat einselsen wollen und mussen: so ist aller= bings der Ursprung der menschlichen Sprache gottlich. Wenn aber ein hoheres Wefen, oder ein Engel, wie ben Bileams Efel, durch unfre Zungen wirken will; fo muffen alle un= fere Wirkungen, gleich den redenden Thie-ren in Aesops Fabeln, sich der menschlichen Natur analogisch äußern, und in dieser Be-ziehung kann der Ursprung der Sprache und noch weniger ihr Fortgang anders als mensch-lich seyn und scheinen. Daher hat bereits Protagoras den Menschen mensuram omnium rerum genannt.

Unser Jahrhundert ist an großen Seelen fruchtbar, welche die Reliquien des epicurisschen Systems in den Oeuvres philosophiques de Mr. de la Mettrie, im Systeme de la Nature und Evangile du Jour verehren und sich zueignen; unterdessen kommt mir die Hervorbringung des menschlichen Geschlechts aus einem Sumps oder Schleim noch immer

wie eine schöngemalte hirnlose Maste vor. Kein bloger Topfer plastischer Formen, sondern ein Water feuriger Geister und athmender Kraf= te zeigt sich im ganzen Werk.

Ein andrer mag es wagen, an ben Ofe fenbarungen eines Galilei, Repler, Newton au zweifeln: mir wenigstens hat der handfe= fte Glaube eines Woltaure und hume an diese Theorien ihre evangelische Gewißheit mehr als einmal verdachtig gemacht; auch läßt es sich kaum zusammenreimen, daß unste beutigen Weisen in himmlischen Entbeckungen fo durchdringend und zuverläßig, bingegen in ihren bauslichen Ungelegenheiten so benebelt find. Sobald aber nur ber mathematische Beobachtungsgeift aus ben atherischen Gubaren sich zum Horizont unfrer fleinen moralischen Dunftkugel herunterlassen wird; als= benn wird die Hypothese eines einzigen Menschenvaars und der Wahn chinesischer und agyp= tischer Zeitrechnungen für die gegenwartige Gestalt unsver Erde, im geometrischen Lichte erscheinen.

Ein gelehrter Urzt hat jungst in einer, auf bem anatomischen Schausaal zu Pavia gehalztenen, Jubelrede bewiesen, daß der senkrechte zwepbeinige Gang des Menschen ein geerbzter und kunstlicher Gang sep. Wolte der

Ritter von Rosencreuz den diamantenen Schreib= griffel seiner Ahnen eben so entweihen, wie unfre herrschenden Schwarmer von Montbard, von Voré, von Ferney en Bourgogne und von - in ihre schnatternden Gan= fekiele: so ware dieses Denkmal eine pragmati= sche Deduction geworden, an der sich alle griechische Academien im beiligen romischen Reich zu Leichen und Gefpenstern gelesen hat= ten; weil ich in den Rachen ihrer Cannibalen und Zigeuner, Pachter und Beutelschneider, Fouaciers und Giftmischer beweisen wurde, daß felbst Effen und Trinken kein dem mensch= lichen Geschlecht angeborner Ginfall, sondern schlechterdings eine geerbte und funftliche Git= te fenn muffe. -- Alles, alles streitet für Diesen Beweiß: das Wesen des menschlichen Magens, der Saut und Saar, Steine und Erzadern, wie Villen, Strome von Schweiß und Blut, ganze Ladungen von Seufzern und Flüchen, wie gebrannte Wasser, in sich schluckt ;— das Element des Hungers und Durstes, deffen Geit oder vielmehr Attraction dem fürstlichen Gaumen unfrer Finanzer und Reufindler, Kreter und Araber, alles, alles, alles schmackhaft und gedeihlich macht, selbst je= nen plus- und fruchtbringenden Dunger, den der Jude im Lande der Chaldder am Waffer Chebar, mahrend feiner prophetischen Belage= rung, auf ein landesvaterliches Project theils

verschmabte, theils mit Kummer genoß; -Die Analogie zwischen der kalten Ruche eines Lapplanders oder indigenae und zwischen dem feuerspeienden Gewolbe eines Apicius ober coquin pendu et parvenu - zwischen Kris in der Purpurwiege und Friß in praesepio. welche beiderseits weder mit bolgernen noch guldenen Loffeln effen gelernt haben wurden, wenn ihnen nicht ihre Ummen oder Mütter den Bren ums offene Maulden geschmiert und das große Geheimniß der Verdauung treulich abgewartet hatten. — Ja, wist ihr endlich nicht, Philosophen! daß es kein physisches Band zwischen Ursache und Wirkung, Mit-tel und Absicht giebt, sondern ein geistiges und idealisches, namlich bes Kohlerglaubens, wie der größte irdische Geschichtschreiber seines Naterlandes und der naturlichen Kirche verfündiget bat? - Der glückliche Versuch. Leib und Seele durch Gicheln zusammen zu halten, war also eine Erfindung eurer geleh= rigen und witigen Erzvater, die fich Abori= gines oder Avtochthones, in einer mehr grun= zenden als blockenden Naturaussprache nannten, und das Gluck hatten, in großen Eichenwaldern jur Welt zu fommen , wo sie, unter der gul= benen Regierung der theuren Zeit, gewiß alle verhungert waren, wenn sie nicht durch den zu= fälligen Unterricht ihrer Nebenbuhler und Un= terthanen auf der Mast, zur chnischen Diat ber Eicheln sich flugs entschlossen hatten. — Aus Dankbarkeit für diese wohlthatige Eichels diat gebt den Schweinen diese dren Jahr lang kraftige Traber, woben eure verlorne Landeds finder offene Tasel halten konnen, unterdessen die Götter und Colonisten des Landes Gold in sich saufen und unter sich lassen. —

Jene warmen Brüder des menschlichen Geschlechts, die Sophisten zu Sodom-Samaria, welche sich an den Selbstgesprächen des Markantonin Aftokrator Zag und Nacht erbauen, haben zwar im zehnten Verse seines sechsten Kapitels gelesen, daß die Cheville vivisique, worauf die ganze Erhaltung und Vermehrung der ames moutonnieres, ihrer Schlachtheerden, ankommt, in parui intestini affrictione mucique excretione conuulsiva bestehe; aber sie spannen die Pferde hinter den Phaeton— und selbst die Weisheit Salomonis im Frühprediger riecht wie des Demetrius Nardenbalsam (Siehe den großen Katechismus der Vernunft unter dem Wort; Lamia) nach einer glans regia.

Weil der Ritter von Nofencreuz kein Eldorado kennt, wo man Gott segnet, wie man will, so segnet sein Schwanengesang alle brunstige Junglinge und Greise, nicht nach eigner Willführ der Andacht, sondern aus einer Litanen im höhern Chor: "Sie mussen sehn son jene das Gras auf den Dachern, welches "verdorret, ehe man es ausrauft, von wels "chem der Schnitter seine Hand nicht füllt, "noch der Garbenbinder seinen Armvoll, und "die vorüber gehen, sagen: ayez honte pour "vos Ancetres! —"

Das erträumte oder erlogene Paradies sotadischer Toleranz, das Mahomet, ex viroque Caefar, ein eben fo frecher latro als Gleisner, feinen Soffingen verspricht, ift nichts als ein todtes Salzmeer, so bald es einmal heißt: mortua est illa pars, qua quondam Achilles eram! - Rein Donnerwagen, feine Flamme des luftstreichenden Schwerts kann den Weg zum Baum des Lebens treff= licher bewahren, als die Pest der Feigwars zen an den Granzen und in den Eingeweis ben bes Staats, ber fich nachstens in ein Hotel - Dieu, wo das schreckliche Muß der Moth beten lehrt, verwandeln wird; denn obschon Herodes Atticus die gottliche Thorheit bes Christenthums mit dem Feuer feiner Mu= fe, dem Schwerte feiner Profe und zwar in einem jargon verfolgt , beffen Syntaxin Gt. Diderot für allerhochst metaphysisch halt: siebe! so brullen doch alle Gesete, Gebote und Befehle, lautbarer und ungabliger, als die Wellen und der Sand des schäumenden Mess res, nicht nur den Gott der Gnade, durch den alles, was zu regieren scheint, wirklich regiert wird; sondern schnauben auch den evangelischen Geist des Wuchers, der den versarmten und gelästerten Unterthanen die neun Selizseiten des Bergpredigers versiegelt, und Joels Weißagung (11. 20. 21.) abermals erfüllen wird: "Er soll versaulen und stins"ken; denn er hat große Dinge gethan. Fürchs"te dich nicht, liebes Land! sondern seh frchs"sich und getrost; denn der Herr kann auch gros"se Dinge thun.—"Siehe! Sein Controleur"General kommt zu bekehren die Herzen der "Väter zu den Landeskindern und die Unsgläubigen zur Klugheit der Gerechten."—

Wenn also der Mensch, dem allgemeinen Zeugnisse und Gegenden zu Folge, nicht im Stanten und Gegenden zu Folge, nicht im Stanten und Gegenden zu Folge, nicht im Stante ist, von sich selbst und ohne den geselligen Einfluß seiner Wärter und Vermünder, das heißt, gleichsam iussus auf zwei Beinen gehen zu lernen, noch das tägliche Brodohene Schweiß des Angesichts zu brechen, am allerwenigsten aber das Meistersstüterschaften ab er das Meistersstütet des schop ferischen Pinsels zu treffen: wie kannes jemanden einfallen die Sprache, cet art leger, volage, demoniacle. III. Ch. 9. (mit Montagne aus dem Plato zu reden) als eine selbst

standige Erfindung menschlicher Runft und Weisheit anzuseben? - Unfere Philosophen reden wiellichymisten, von Schaken ber Fruchtbarkeit ; wiewool nach ihren Medern und Weinbergen zu urtheilen, follte man fcmoren, daß fie nicht Unfraut von Waißen, Trauben von Dornen, noch Feigen von Difteln gu unterscheiden miffen - Gie ahmen jenem Gaufler nach, welcher bas Vacuum feiner Zasche für den großen, iconen, farten Geift ausgab, der, wenn es moglich ware, selbst Die Elus perführte. Die Verwirrung ber Eprache, wodurch fie aber perfubren und verführt werden, ift freplich eine febr natur= liche Zauberen automatischer Vernunft, der es wenig foftet, fich in einen Stern ber er= ften Große zu vertlaren, befonders für Schal= fe von gleichartiger Blindheit.

Dhne mich bennach in ein Handgemeng mit Grillen einzulassen, die keine Widerlegung verdienen, und durch keine Widerlegung geheilt werden konnen, weil die Dunkelheit im Augapfel des Sensus communis und die Schwierigkeit in der Gebährmutter der Begriffe liegt, berühre ich bloß den einzigen Unsun, womit man jene unschlachtigen Patriarchen von Avtechthonen und Aboriginern zu dreymal seligen Ersindern einer Kunst macht, über deren Bau Beauzée in seiner Grammaire générale und Harris im hermes zwar mehr als zu viel geschrieben, aber noch zu wenig davon verstanden haben. —

Nunmehr denkt euch, andächtige Brüster! wenn und so gut ihr nur könnt, die Geburt des Menschenpaars — Ihre Blöße war ohne Scham, ihr Nabel ein runder Bescher, dem nimmer Getränk mangelt, und die Stimme eines um die kühle Abendzeit im Garten wandelnden Gottes, die vernünktige lautere Milch für diese jungen Kindlein der Schöpfung, zum Wachsthum ihrer politischen Bestimmung, die Erde zu bevölkern und zu beherrschen durchs Wort des Mundes — —

Selbst die Ungleichheit der Menschen und der gesellschaftliche Contrakt sind daher Folgen einer ursprünglichen Einsehung; denn, nach der ältesten Urkunde, gab eine sehr frühzeitisge Begebenheit (welche der Wiege des menschlichen Eeschlechts so angemessen ist, daß die Wahrhaftigkeit ihrer Erzählung aller Zweiselssucht den Schlangenkopf zertritt und alle Fersfenstiche der Spötteren lächerlich macht) berreits zur Unterwürfigkeit des Weibes unter dem Willen des Mannes Anlaß — —

Adam also war Gottes; und Gott selbst führte ben Erstgebornen und Aeltesten unsers

Geschlechts ein, als den lehntrager und Erben der durch das Wort seines Mundes sertigen Welt. Engel, lüstern sein himmlisches. Antlit anzuschauen, waren des ersten Monarchen Minister und Höslinge. Zum Chor ber Morgensterne jauchzeten alle Kinder Got= tes. Alles schmeckte und fan, aus erfter Sand und auf frischer That, die Freundlichkeit des Werkmeifters, ber auf feinem Erdboden fvielte und feine Luft batte an den Menschenkindern -Roch war feine Creatur, wider ihren Willen, ber Gitelfeit und Knechtschaft bes vergangli= den Spfrems unterworfen, worunter fie ge= genwartig gabnt, feufzet und verstummt, gleich dem belphischen Drenfuß und der antimachiavellischen Beredfamkeit des Demofthe= nes an der Gilberbraune; ober bichftens in ber maffersuchtigen Bruft eines Zacitus feucht, rochelt und zulest ersickt — - Jede Erschei= nung der Natur war ein Wort, — das Zei= chen, Sinnbild und Unterpfand einer neuen geheimen, unaussprechlichen, aber besto inni= gern Bereinigung, Mittheilung und Gemein= Schaft gottlicher Energien und Steen. Alles, was der Mensch am Unfange borte, mit Augen fab, beschaute, und seine Sande betafte= ten, war ein lebendiges Wort; denn Gott war das Wort. Mit diesem Worte im Mund und im herzen war der Uriprung der Spra= the so naturlich, so nahe und leicht, wie ein

Kinderspiel; denn die menschliche Natur ist, vom Anfange bis zum Ende der Tage, eben so gleich dem himmelreiche, als einem Sauerteige, mit bessen Wenigkeit jedes Weib dren Scheffel Mehls zu durchgahren im Stande ist.

Ich wurde noch langer und breiter und tiefer matagrabolisier und tiefer matagrabolisiren, \*) wenn ich nicht wüßte, daß viel Predigen ist eben so sehr den Muth der Auscher ermüdet, als chemals den Leib geistlicher Redner; und begnüge mich also heute, durch eine Wallfahrt im schwarzen Assuch en sach, das Element der Sprache — das Aund D — das Wort — gefunden und genannt zu haben. \*\*) —

Zum Beschluß ladet der Nitter von Nossencreuz alle durchtriebene Wiktolpel des Kosnigsreichs Poetot und versteinerte oder begeisserte Maulassen in coemeterio Pisorum, \*\*\*) die sich nicht schämen Deutsche zu seyn, noch zu werden, auf seinen Erbsik, wo es an Privilegien und Pfründen nicht sehlt, die an ges

<sup>\*)</sup> Ματαιογεαφοβολιζειν Rabelais.

<sup>\*\*)</sup> Art Royal du Chevalier de Rofecroix Londr, 1770. pag. 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Monument d' Algarotti,

weihten Bandern, Handschuhen, Wachsterzeit und Siegelstangen einträglich sind; unterdessen Er selbst, Mittags und Mitternachts, an einem Roman des Oeconomies et Servitudes dichtet, und über das lehte Meisterstück römischer Staatskunst, Julians Eroberungsplan der Grenzparther, brütet.

Die Herren Entrepreneurs à l'enseigne des trois Vertus couronnées d'Amaranthe, denen, im Jall meines zu eilsertigen exilii in ein besseres Vaterland, an der Handschrift dieser Fragmente, oder an dem Torso meines in agro Pisano Aestiorum verschwendeten Monuments gelegen seyn mochte, wird mein lieber Junter

## Johann. Michel. Joseph. Nazir.

befriedigen — auf bessen Saupt die Segen seines Vaters sich über die Segen meiner Ahenen haufen mogen, bis auf die angenehmen Hügel der alten Zeit — die er mit seinem et= wan i gen Geschwister früh ersteige!

Allen Eredenzern hingegen, denen vor dem französischen und lateinischen Speck meiner Mundart grauelt, wünsche ich, daß der zeitis ge Handlanger des Hierophanten, ein Polys glotte, wie Panurge und Qvintus Jcilius, gewesen ware, damit sie seine Uebersetzung gar nicht lesen konnten; car tel est notre plaisir. —

Wohl dem, der zwen oder dren, ja vier Jahre wartet, bis sich die Meynung dieses letzten Willens aufschließt, dessen geheimer Verstand noch versiegelt ist!

(L. S.)

Cognouit DOMINVS qui funt EIVS. 2 Tim, II, 19.

### Philologische

# Einfälle und Zweifel

über

## eine academische Preis.Schrift.

Pf. 120, 4.

— — ἀπομνύω

μη τέςμα πεοβάς, ἄκουθώς 
τε χαλκοπάςαον, ὅςσαι

δτών γλῶσσαν.

Pind. Nem. VII.

Rebst manchen Stellen mehr aus biefer Dbe, jebe an ihrem Ort.

Entworfen

no m

Magus im Morden.

Im Weinmonate 1772.

Gebruckt ben: (hier kommt ber Drucker ber allg. D. Bibl.)

— neque ego illi detrahere ausm Hacrentem capiti multa cum laude coronam. Horat. Sat, 1, 10, 48.

BOND WATER THATE OUR IN THE 11005 They are a distinguish a first

Uriffoteles hat mit seinem gewöhnlichen Scharffinn Stimme und Sprache zu unterscheiben gesucht. \*) Seinen Erflärungen zufolge
find bes berühmten Schmerzens-Belden

A ã ã ã a und

\_ - - - жата

nand nand nand nand nand nand zusammt jenem Rasenpsiff des Schmarobers im Plutus

. Y 5 5 5 5 5

im eigentlichfien Berfiande Laute ber Stim.

<sup>\*)</sup> Η μὲν ΦΩΝΗ τε Η ΔΕ ΟΣ καὶ ΑΥΠΗΓΟΥ ἐσι ΣΗΜΕΙΟΝ διὸ καὶ τοῖς αλλοις ὑπάρχει ζώοις. μέχρε γὰρτεκ ή φύσις αὐτῶν ἐλήλυθεν ὅσε αἰοθάνει σαι κέχρε λυπηρε καὶ πόἐος, καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις. Ο δι ΛΟ ΓΟΣ ἐπὶ τῷ δηλεν ἐσι τὸ ΣΥΜΦΕ ΡΟΝ καὶ τὸ ΒΛΑΒΕΡΟΝ. ὅσε καὶ τὸ ΔΙ ΚΑΙΟΝ καὶ το Α΄ ΔΙΚΟΝ τε το γὰρ πρὸς τὰ ἀλλα ζῶα τοῖς ἀνθρωποις ἴδι. ον, τὸ μόνον ΑΓΑΘΟΥ καὶ ΚΑΚΟΥ καὶ ΔΙΚΑΙ ΟΥ καὶ ΑΔΙ ΚΟΥ, κ. τ. λ αἴοθησιν ἔχειν. de Rep. 1, 2.—

δῖ ἔμψυχόν τε είναι τὸ τύπτον, καὶ μετά φαντασίας τινός. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ γάρ τις ψύφος ἐπὶ ΦΩΝΗ. Id. de Anima. 2, 8.

me, welche aber freylich Wurzel und Stamm, Nahrungsfaft und Lebensgeist der Sprache, vornehmlich ihrer Onematophie ist.

Der Begriff von Stufen und Art bezicht fich auf fehr millführliche Uehnlichfeiten, und der Gegenfat diefer Berhaltniffe hat wenig Einfluß in die Kenneniß der Dinge felbft.

Jeder Mechanismus fest eine Organisation, und jedes sichtbare Leben beide voraus. \*) Dies se dren Rader erscheinen allenthalben in so starken ausnehmenden Massen, daß man ihr Triebs werk in einander eben so wenig erkennen, als unterscheiden kann.

Der Mensch hat nicht nur das leben mit den Thieren gemein, sondern ift auch sowohl ihrer Organisation, als ihrem Mechanismus mehr oder weniger, das heißt, nach Stufen ahnlich. Der Hauptunterschied des Menschen muß also auf die Lebens . Art ankommen.

In Ansehung der Gesellschaft halt der weis se Stagirit den Menschen für neutral. — Ich vermuthe daher, daß der nähere Charafs ter unserer Natur in der richterlichen und obrigkeitlichen Würde \*\*) eines politis

<sup>\*)</sup> Ο ΡΓΑΝΑ δε καὶ τὰ τῶν φυτῶν μέςη, ἀλλά παντελῶς ἀπλά — — de anima 2, 1.

<sup>\*\*)</sup> πολίτης δ' ἀπλῶς ε' δενὶ τῶν ἄλλων ὁςίζεται μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν ΚΡΙ ΣΕΩΣ καὶ ΑΡΧΗ Σ, Id. de Rep.

schen Thiers \*) bestehe, und daß folglich der Mensch sich zum Bieh, wie der Fürst zum Unterthanen verhalte.

Diese Burbe nun, gleich allen Ehrenfiellen, sest noch feine innerliche Burdigfeit, noch Verdienst unserer Ratur voraus; sondern ift, wie lettere selbst, ein unmittelbares Gnadengeschent des großen Allgebers.

Reinem Helden und Dichter, er mag ein Porbild des Me ffias, oder ein Prophet des Antichrifis fenn, fehlt es an Perioden des Lebens, wo er volle Urfache hat, mit David zu beichten:

"Ich bin ein Wurm und fein Menfch"

Ohne die Frenheit bo fe zu fenn, findet kein Berdienst, und ohne die Frenheit gut zu fenn, feine Zurechnung eigener Schuld, ja felbst fein Erkenntnis des Guten und Bosen statt. Die Frenheit ist das Marimum und Minimum aller unsrer Natur-Rrafte, und sowohl der Grundtrieb als Endzweck ihrer ganzen Nichtung, Entwickelung und Mückfebr.

Daher bestimmen weder Inftinft noch Se ... fus communis ben Menfchen, weder Ra.

<sup>\*)</sup> Πολιτικά δ'έσιν ων έν τι και κοίνδι γίνεται πάντων τὸ έργοι. Id de Hift, animal. I, I.

tur. noch Volker. Necht den Fürffen. Jeder ift fein eigener Gefetzeber, aber zus gleich der Erftgeborne und Rächste seiner Unterthanen.

Ohne das vollsommene Geses der Freyheit \*) wurde der Mensch gar feiner Nachahmung fahig seyn, auf der gleichwohl alle Erziehung und Empfang beruht; denn der Mensch ist unter allen Thieren der größte Pantomim. \*\*)

Das Bewußtsenn, die Aufmerksamkeit, die Abstraction, und selbst das morali-

<sup>\*)</sup> Jacob. 1, 25.

<sup>\*\*)</sup> τό τε γάς μιμείθαι συμφυτον τοίς ανθεωτοις εκ παίδαν ετί, και τε τω διαφερεσί των άλλων ζωων, ότι μιμητικώτατον ετί, και τως μαθήσεις ποιείται δια μιμησεως τας πρωτάς, και το χαίρειν τοίς μιμησεως τας πρωτάς, και το χαίρειν τοίς μιμησεως παντας. σημείον δε το το τομβαίνον επί των έργων α γάραυτα λυπηρώς όρ ωμεν, τε των τας είκονας τας μαλιτα ακριβωμένας, χαίρομεν θεωρεντες. οίον θηρίων τε μορφας των αγριωτάτων, και νευρών, αίτιον δε και τέτε, ότι μανθάνειν ε μόνον τοίς φι λοσόφοις ήδιτον, άλλω και τοίς άλλοις έμοίως. άλλ επί βραχύ κοινωνεσιν αυτέ, δια γάρ τε το χαίρει τας είκονας όρωντες, ότι συμβαίνει θεωρεντας μανθάνειν και συλλογίζεσαι τί έκατον, οίον, ότι ετος έκεινος. Id. de Poëtica c. 4.

fche Gewiffen icheinen grofftentheils Energien unferer Frenheit gu fenn.

Bur Frenheit gehören aber nicht nur un beftim mte Kräfte, sondern auch das republikanische Vorrecht, zu ihrer Bestimmung mitwirken zu können. Diese Bedingungen waren zur Natur des Menschen unumgänglich. Die Sphäre der Thiere bestimmt daher, wie man sagt, die Richtung aller ihrer Kräfte und Triebe durch den Instinkt eben so individuell und eingeschlossen, als sich im Gegeneheil der Gesichtspunkt des Menschen auf das Allgemeine ausdehnt, und gleichsam ins Unendliche verliert.

Aristoteles vergleicht die Seele mit der Hand, weil diese nämlich das Werkzeng aller Werkzenge, jene aber die Form alter intellectuellen und sinnlichen Formen ist. \*)

Bermuthlich verhalten fich die Sinne zum Berftand wie der Magen zu den Gefäffen, welche die feinern und hohern Safte des Bluts abfondern, ohne deren Kreislauf und Einfluß der Magen fein Amt selbst nicht verwalten konn.

<sup>\*)</sup> ઢંકર મે પ્રત્યે ઢંડતારફ મે પ્રકાર કેકા. મહો પહેર મે પ્રદોર હેરુવામાં દેકા હેરુપામામ, મહો હે મર્થક લેટ કોલિક કોલિંગ, મહો મે લો ઉત્પાદાક કોલિક લો ઉત્પાદભાગ Ibid. c. 8.

De anim, 3, 8.

te. Nichts ist also in unserm Verstande ohene vorher in unsern Sinnen gewesen zu seyn: so wie nichts an unserm ganzen Leibe ist, was nicht einst unsern eigenen Magen oder unser Eltern ihren durchgegangen. Die Stamina und Menstrua unserer Vernunft sind daher im eigentlichsten Verstande Offenbarungen und Ueberlieferungen, die wir zu unserm Eigenthum ausnehmen, in unsere Säste und Kräste verwandeln, und dadurch unserer Bestimmung gewachsen werden, die kritische und archontische Würde eines politischen Thieres theils zu öffenbaren, theils zu überliefern.

Die Un alogie ber thierischen haushaltung ist die einzige Leiter zur anagogisch en Erkenntniß der geistigen Deconomie \*), wels

<sup>\*)</sup> Toutes les puissances du corps et de l'entendement ne font-elles pas des facultés, et qui pis est, des facultés très-ignorées, de franches qualités occultes, à commencer par le mouvement, dont perfonne n'a découvert l'origine? — Je ne fais s'il n'y auroit pas dans cet abyme une preuve de l'existence de l'Etre Supreme. Il y a un Secret dans tous les premiers ressorts de tous les êtres. — Or comment ce secret, sans que personne le sût? Il faut bien, qu'il y ait un être qui soit au fait. Quest. s'ur l'En cycl o pé d,

the fehr mahrscheinlich die Phaenomena und Qualitates occultas jener sichtbaren verfürzten Salfte aufzulofen und zu erganzen vermag.

Sefett also auch, daß der Mensch wie ein leerer Schlauch auf die Welt fame; so macht doch eben dieser Mangel ihn zum Genuß der Natur durch Erfahrungen, und zur Gemeinsschaft seines Geschlechts durch Ueberlieferungen desto fähiger. Unsere Vernunst wenigsstens entspringt aus diesem zwiesachen Unterzicht sinnlicher Offenbarungen und menschlicher Zeugnisse, welche sowohl durch ähnliche Mittel, nämlich Merkmale, als nach ähnslichen Gesesen mitgetheilt werden. \*)

Die Philosophen haben von jeher der Wahrheit dadurch einen Scheidebrief gegeben, daß sie
dasjenige geschieden, was die Ratur zusammen gefügt hat, und umgekehrt; wodurch unter ans dern Rehern der Psychologie, auch ihre Ari aner, Muhamedaner; und Socinianer, welche alles aus einer einzigen positiven Rraft oder Entelechie\*) der Seele haben erklären wollen, entstanden sind.

<sup>\*)</sup> Recherches fur l' Entendem, humain trad. de l'anglois. Amst. 1765.

<sup>\*\*)</sup> isi yag iž irtelexilas πάντα τα γιγνόμενα, Aristot. de anima. 3, 7.

Beil bas Geheimnis der Ehe zwischen so entgegengesetten Naturen, als der auffere und innere Mensch, oder Leib und Seele, groß ist; so gehört frenlich, um zu einem fasslichen Begriff von der Fülle in der Einheit unseres menschlichen Wesens zu gelangen, eine Anerkenntnis mehrerer sich unterscheisdender irdischer Merkmale dazu.

Der Mensch ift also nicht nur ein lebens diger Acker, sondern auch der Sohn des Ackers, und nicht nur Acker und Saame (nach dem System der Materialisten und Idealisten,) sondern auch der König des Feldes\*) guten Saamen und seindseliges Unkraut

Salust, in Jugurtha.

<sup>\*)</sup> Qui igitur exiifse e potestate dicuntur, ideirco dicuntur, quia non sunt in potestate mentis, cui regnum totius animi a natura tributum est. Cic. Tuscul. Quaest. 3, 5. Omnem enim naturam necesse est, quae non solitaria sit, neque simplex, sed cum alio juncta atque connexa, habere aliquem in se principatum, ut in homine mentem, in bellua quiddam simile mentis, unde oriantur rerum appetitus. In aborum autem et earum rerum, quae gignuntur e terra, radicibus inesse principatus putatur. Principatum autem id dico, quod graeci nysperisor vocant; quo nihil in quoque genere nec potest, nec debet esse praestantius. Id de Nat. Deor. 2, 11.

Dux et imperator vitae mortalium animus est.

auf seinem Acker zu bauen; benn was ift ein Acker ohne Saamen, und ein Fürst ohne Land und Einkünfte? Diese drey in uns sind also Eins, nehmlich Is yewegrer\*) so wie dren Larven an der Wand der natürliche Schatten eines einzigen Körpers sind, der ein doppeltes Licht hinter sich hat.

Nachdem ich bis in das emppreische Seiligthum der menschlichen Natur hineingeschwindelt, oder besser zu reden, meine periparetischen Seifenblasen lange genug vor mir herum getrieben; sozerspringen sie endlich auf halbem Beg in folgende Thautropfen:

"Der Mensch lernt alle seine Gliedmassen und Sinne, also auch Ohr und Auge, brauchen und regieren, weil er lernen fann, sernen muß, und eben so gern lernen will. Folgelich ist der Ursprung der Sprache so natürlich und menschlich, als der Ursprung aller unserer Handlungen, Fertigkeiten und Kunste. Ohngeachtet jeder Lehrling zu seinem Unterricht mit wirkt, nach Verhältniß seiner Neigung, Kähigkeit und Gelegenheit zu lernen; so ist doch Lernen im eigentlichen Verstande eben so we-

<sup>\*)</sup> So nennt Paulus 1, Cor. 3. 9. die Kirche, diefes eben fo zwendeutige Schulwort, als die Namen ber Seele und der menschlichen Natur noch dis auf bent heutigen Tag-sind.

nig Erfindung als bloße Wiebererins nerung."

Ich habe keinen Umweg mit meinen Einfällen genommen, sondern wir kommen auf einmal zum Ziel, nämlich zum neuesten platonischen Beweise vom Ursprung der Sprache.

Es wurde allerhöchst lächerlich senn, wider eine nicht nur fest bewiesene, sondern gefronte \* Bahrheit einen Gegenbeweis zu führen. Ich besinde mich daher in der angenehmen Nothmendigkeit \*\*), dem Modegeist meines Jahrhunderts durch Zweifel räuchern zu können.

Aus dem ganzen schwebenden Traume von 3 weifeln, die meine Seele vorbengestrichen, als ich vor sieben Monaten die afademische Preisschrift las, sammle ich mich in ein Moment des Wachens, um auf einem einzigen Zweissel freywillig zu verweilen, und ihn in helle, richtigere Obacht nehmen zu können. Dieser eine Zweisel besieht lediglich darin: "ob es auch dem platonischen Apologisten

<sup>\*) - - -</sup> contendere durum cum victore - - Horat. E. 2, 9.

<sup>—</sup> curriculo pulverem olympicum collegisse juvat, meta que fervidis evitata rotis, Hor. Od. 1, 1,

bes menschlichen Sprachursprungs jes ein Ernst gewesen, sein Thema zu beweisen, oder auch nur zu berühren. \*)

Diefen Zweifel, und feinen andern zu meinem Gegenstande ju machen, veranlagt mich ein ganges Weltmeer von Merfmalen, woraus ich nur einige, und zwar die wenigsten, ab= fondern will , namlich : daß der gange platonis fche Beweis aus einem runden Birkel, ewigem Rreifel, und weder verfiectem noch feinem Unfinn zusammengesett, auf verborgenen Rraf. ten willführlicher Ramen und gesellschaft. licher Lofungs Worter oder Lieblingsideen berube, ja gulett auf eine gottliche Genefin hinauslaufe, welche in der That überna. thelicher, beiliger und poetischer ift, als bie alteste morgenlandische Schopfungs . Geschichte himmels und ber Erden. Satte der gelehrte Berfaffer im Ernft geschrieben, wurde er fich wohl fo muthwillig und leichtfinnig einem gebruckten, gerüttelten und hoperbolisch = pleona= fifden Bieder - Bergeltungemaße Eritif ausgefest, und fich felbft ju Bunden, fich felbit zu Beulen! polemische Waffen gemiß-

<sup>\*)</sup> Quis circum pagos, et circum compita pugnax magna coronari contemnat Olympia, cui fpes, cui sit conditio dulcis sine pulvere palmae? Hor. Ep. 1, 1.

braucht, ober immer das Gegentheil von dem geleistet haben, was er seinen Lesern verspricht, angelobt, und einzubilden vermeynt. — —

## Platonischer Beweis

v o m

menschlichen Ursprung ber Sprache.

"Die Menschen Gattung fieht über ben Thieren nicht an Stufen des Mehr oder Weni. ger, fondern an Art (S. 40.), weil es aefi= "chertift, daß der Mensch den Thieren an "Starfe und Gicherheit des Infinfts weit nachftehe, ja, baßer bas, was wir benfovielen Thiergattungen angebor ne Runffertigfeiten und Runfitriebe "nennen, gar nicht habe (S. 31.) jedem "Thier hingegen Sprache, so wie Sinne, Bor-Mellungen und Triebe angeboren und "unmittelbar naturlich find. (G. 37.) "Diefer Mangel eines Inftinfts, ber alle Rrafte bunkel auf Ginen Punkt hinreißt (S. ,45.), und auf Einen Punkt einschließt , wird ,ben dem Menschen burch bie Befonnenob e i & erfest, welche in einer, feiner Gat.

"tung eigenen, Richtung aller Rrafte (G. 47.) und in ihrer Mabigung auf diese Saupta "richtung (S. 48.) besieht, wodurch ber Mensch "ein Geschopf wird, beffen positive Rraft fich ,in einem großern Raume, nach feinerer Dr. , ganifation, heller und frever wirfend (S. 47.) "auffert. Der Mensch, in den Zustand von "Besonnenheit gesett, der ihm eigen ift, und "mit diefer Besonnenheit jum erstenmal fren-"wirkend, hat Sprache erfunden. (S. 52.) "Sprache ift ber wirfliche Unterscheidungs. "Charafter unferer Gattung von auffen, wie "es die Bernunft bon innen ift. (S. 22.) "Sprache ift das naturliche Organon bes "Berfandes, ein folder Ginn ber men fcbli-"chen Geele, wie fich die Sehfraft jener ,fensitiven Geele ber Alten bas Auge, und ber "Inftinft der Bienen, die Zellen baut. (G. 73.)

"Besonnenheit ist dem Menschen charaf, "teristisch eigen, und seiner Gattung wesentlich. "So auch Sprache und eigene Erfindung der "Sprache. Erfindung ist ihm also so natur-"lich, als er ein Mensch ist." (S. 52.)

"Ein ganzer Ocean von Empfindung durch-"rauscht unsere Seele —" um den Leser endlich auf das akademische Daumchen der Apperception ausmerksam zu machen. — "Rurz, "dieses erste Merkmal der Besinnung "wird Wort der Scele! Mit ihm ist "die menschliche Sprache erfunden!"

Ein, in feinem Sprengel wohlbekannter, Er ga priefter erinnerte fich mit ber innigften Betrubnif, ich weiß nicht an welchem Moral - und Bernunft leeren Rirchenfeste, einen Dorfpre-Diger gehört zu haben, der fein Thema in amen Theile gerlegte, davon jeder eine Antithes fe in fich hielt, und die fich beide unter einanber aufzuheben schienen, im Grunde aber das. ienige anschauend bewiesen, was fie beweis fen follten, namlich eine fehr fonderbare, unbegreifliche und übernaturliche Redenfunft. Ben aller meiner Betrübniß, durch eis ne verzweifelte politische Rechenfunft. ieben mubfeligen und arbeitsamen Monat meines köfflichen Lebens funf Thaler leider! verloren gu haben, fannich mich nicht enthalten, über diellehn. lichfeit jenes platonischen Beweises mit jenem Thema eines vermuthlich am Geift armen Dorf. predigers zu lächeln.

"Der platonische Beweis vom menschlichen Ursprung der Sprache besteht aus zwen Theilen, einem neg ativen und positiven. Der erste enthalt Grunde, daß der Mensch gar kein Thier sen, und der zweite enthalt Grunde, daß der Mensch dennoch ein Thier sen. Ein solches apokalpptisches Geschöpf, als der neo platonische Mensch, der kein Thier und doch ein Thier ist, kann und muß der Ersinder der Sprache senn, weil kein Thier Sprache ersinden dank, und kein Gott Sprache ersinden dark.

Satte ich die geringste Luft, mich burch Stadienlange und von Belefenheit fowohl als Redfeliafeit impertinente Gloffen über einen magern Text, oder durch einen philosophischen Commentar über zwen lateinische Worte, unfferb. lich zu machen, und fur große Beifter und noch größere Rarren ein Schriftsteller zu werben; fo wurde mir ber bloke negative Theil des platonischen Deweises den fruchtbarften Stoff zu einem hiftorisch-fritifchen Deifterftuck liefern konnen. Rach mancher Ausgabe und mancher Uebersetzung in unferm erleuchteten Erdviertel wurde es vielleicht einem dinefifchen Raifer des nachsten Sahrhunderts einfallen, mein Meifterfiuch in einem fraftigen Auszug zu einer Sauspostill kanonifiren zu laffen, und in einem aufgewarmten Rohl von Zweifeln und Einfällen in boch = beutscher Mutter = Sprache, welche vollkommen fo barbarisch und bettel-fiolz, als des hochfeligen Banle und des Dr. Ben-

rn Ophelot de la Vause ihre ift \*), seinen Un. terthanen fur den Safen im Mond zu verfaus fen, der den beiligen Confucius begeiftert. Weil ich aber allen rothwelschen und chine sisch en Quackfalberenen der Autorschaft von herzen feind bin, und es auch mein aegenwartiges Intereffe nicht einmal erforbert, ben negativen Theil des platonischen Beweifes ju rugen : fo gebe ich mit beiden Sanden gu: "daß der Mensch fein Thier fen und gar feinen Infinkt habe :" um fo mehr, ba ber neufte Apologist des menschlichen Sprachurforungs ben jedem Thier einen Inftinkt fo wesentlich vorauszuseten scheint, als das Genie ben jedem, der wenigstens ein Schriftfiel-Jer ift, wodurch frenlich ber Instinkt eine conditio sine qua non jedes Thieres wird, um ben Menschen aus ber Sphare ber Thiere mit besto mehr Starfe und Sicherheit in eis

barbares, qui se traîne péniblement avec tout son attirail minutieux d'articles et de verbes auxiliaires, et qui n'oppose que son orgueilleuse pauvreté à la magnificence de l'idiome de Cervantes, à la douceur de celui du Tasse, et à l'énergie de celui de Bolingbrocke et de Shaftesbury - Présace à l'Hist. des douze Césars de Suetone p. XII.

ne an Art und nicht an Stufen fich unterfcheidende hohere Ordnung der Geschöpfe zu erheben und zu versetzen. — —

In der Geschichte unfere jestlaufenden Sahr. bunderts leuchtet mehr als ein Benfpiel vor Augen, ein nicht an Stufen, fondern an Art über biejenigen Thiere, welche man im gemeinen Leben Unterthanen nennt, fiehendes, liegendes, fisendes, oder auch bin und berwandelndes Geschopf zu fenn, das wegen feiner frenerwirkenden positiven Rraft ein Inrann ober Erdaott nach Berfchie. benbeit ber himmelskonen, Bungen und Zeiten beißt, deffen Charafter in der ganglichen Beffimmung aller bobern Rrafte nach Berhaltniß der untern Rrafte, beren fammtliche Pfuchologie aber in den neuern Beiten jammerlich verwustet worden, durch die leidige Schuld einiger rothwelfchen Phis lofophen und ihrer allemannischen Bruder - es leuchtet uns, fag' ich, aus der Geschichte des lebenden Jahrhunderts vor Augen, daß nichts unter der Sonne leichter ift, als ein folches Geschopf zu fenn, und zu machen; daß es aber blutfauer wird, felbiges zu erbalten und zu ernahren, befonders wenn es neugebacken und pfluckjung ift.

Ohngeachtet aller positiven Rraft, ihrer Nichtung, der Mäßigung aller Kräfte auf die Saupt-

richtung, ohngeachtet des größern Raums, ber feinern Organisation u. f. w. und aller ber schweren Unkoffen, die auf den negativen Theil des platonischen Beweises verschwendet worden, gerspringt doch alle Berrlichfeit des Menschen und feiner Gattung durch ben pos fitiven Theil auf unserm Wege unvermuthet Sabin. Denn was fagt ber gange positive Theil bes platonischen Beweises positiver und aus. brucklicher, als daß der Mensch aus Infinft denke und rede, - daß die positive Rraft zu denken und zu reden ihm angeboren und unmitttelbar naturlich fen; - daß fie, wie der Inftinkt der Thiere, auf den Dunks eines Merkmals hingeriffen, hingezogen pder hingelenkt werde - - daß mit dem ersten Worte die ganze Sprache erfunben worden, tros dem Gefehe der ewis gen Progression - daß die Erfindung der Sprache dem Menschen eben so wesentlich sen. als der Spinne ihr Gewebe, der Biene ihr Honigbau, - und daß nichts mehr dazu geho. re, als den Menschen in den Zustand der Befonnenheit zu fegen, ber ihm eigen ift, um dasjenige zu erfinden, was ihm icon naturlich ift? -- Jum Fluch und Schandfleck unfere erleuchteten Jahrhunderts lebt ein abgelebter, wahnsinniger Spermologe, auf deffen kablen Saarscheitel langst feurige Roblen des

Himmels, ohne ben undurchtringlichen Schild der im Olymp obwaltenden Toleranz, geregnet hatten — ich meyne nicht den unsterblichen Bürger des Gebirges Arapacz, sondern den findischen Exrector E. T. D + + + ——

D Granel ber Bermuftung! (bergleichen wohl in ber beibnischen Mnthologie, aber in feiner Rirchengeschichte bes alten und neuen Ifraels gehort worden!) - - jenes Bubenftuck des gallischen Tuviters an seinem Bater zu erneuern, und fich an bem poetischen Gemächte einer heiligen Derfon zu vergreifen, die ich eben fo unverschamt nennen fonnte, als felbft unfere fluaften und befcheidenften Orthos boren an ihrem Testimonio zweifeln - - bamit ich alfo nicht geläffert werde, die plato. nische Apologie des menschlichen Gprachur. forungs ihrer poetischen Starfe entzau. bert zu haben: so will ich ein Fragment ber neueften Genefis im morgenlandischen Dialeft auf Dindarischer Miethsteier dem Duthis fchen Sieger zum Ruhm und Weibrauch anfimmen.

Courage, allons, prends ta harpe bénie \*)
Et moque toi de son Académie.

Er fcuf ihn ein Unthier und Thier aus einem gangen Ocean von Em-

<sup>\*)</sup> St. George dans la Pucelle d'Orleans, Ch, 12.

pfindungen, aus dem ganzen schwesbenden Traume der Bilder, die seine Sinne vorbenstrichen, und zum Actu ihrer Anerkenntniß, zum Merkmal seiner Besinnung, das Gewehr vor ihm streckten. Hoch über den Thieren, nicht an Stufen, sondern an Art des Instinkts, stand der platonische Androgyn als ein Unthier— ohne Instinkt.

Seh, herrsche über Raubthiere und Meer = Wunder; sey aber stumm und dumm! sprach der Andriantoglyphzum Protoplassen der Sprache. Denn welschen Augenblick du die Frucht deines innern und äussern Instinkts erkennen wirst, wird dein Mund aufgethan werden, und du wirst ein Thier seyn, voll Instinkt von aussen und innen, und dein unthierischer Charakter wird verwelken wie Gras.

Roch stand der platonische Androgen, stumm geboren, im Schlaf verborgener Rräfte. — Siehe! in dem Augenblick geschah es, daß er tieser und tieser und tieser siel in sein Element — in einen ganzen Ocean von Empfindungen, in einen ganzen schwebenden Traum von Bildern, und daß er in einen Zustand von Besonnenheit

und Entzüdung gefest wurde, berihm aber eigen war. Und fiebe! in eben bemfelben Moment geschah es, baß ibm ber erfte gaut feines außern In= finfts entfuhr, als ein Mertmalund Mittheilungs. Wort bes innern Infinfts. Alfo ward aus dem auffern und innern Inftinkt bas erfte Bort, und aus dem über die Thiere burch ben Mangel des Inftintts geffellten Unthiere ein durch den Infinft bon innen und auffen getriebenes Gefcobef, das heißt: ein besonnenes und Sprachschaf. fendes Thier. Beil dem Erfinder ber Sprache! lagt und ihm ein Salomoni. fdes 'ANSD \*) gurufen. Dit biefem abttlie den Organon des Verftandes ift der gange Roran ber fieben Runfte und der gange Salmus ber vier Kacultaten erfunden worden, und auf bie. fem Relfen fieht die Burg bes philosophischen Glaubens unfers Sahrhunderts, vor dem fich alle Pforten der morgenlandischen Poeffe bucken muffen.

Ich habe diesen übernaturlichen Beweist vom menschlichen Ursprung ber Sprache den

<sup>\*)</sup> Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a créé l'homme juste, mais ils ont cherché beaucoup de discours. Eccles. 7, 29.

Platonischen genannt, weil er mit dem anaslogischen Runstwort der Besonnenheit als einem, einzigen und leuchtenden Funken" des vollskommenen Systems ausgeht, und am Ende auf eine griechische Synonymie zurücksehrt; und weil die Platoniser den dozos kodiaderos oder kodununurios und dozos acopogios, das innere und aussere Wort, wie der schwedische Roboldseher, ab intra ad extra, bis zum Eckel wiederkäueten.

Philo zahlt youper pann zum fechsten Sinene\*), und scheint zwar auch von der Gene fi der Sprache, fast wie vom "nisu des Embryo ben dem Moment seiner Reise" (S. 148.) zu reden; \*\*) er sieht es aber doch als ein groß

<sup>\*)</sup> το μεν γας άλογον ψυχής μέςος έξαχή διελαν ο δημιεργος έξ μοίςας είργασατο, όςασιν, γεύσιν, αποίν, όσφεησιν, άφιν, γόνιμον φωνήν. Opp. edit. Freof. 1691. p. 512.

<sup>\*\*)</sup> όγας διοιγνύς μήτεαν έκασων, τε μέν νεπεός τας νοητάς καταλήψεις, τε δε λόγε πεός τας δια φωνής ενεξγείας, των δε αιθήσεων πεός τας άπο των ύποκειμένων εγγινομένας φαντασίας, τε δε σάματος πεός τας οίκείες αυτε σχέσεις τε και κινήσεις, αόξατος και σπερματικός και τεχνικός και θεϊός ες λόγος. Ibid. pag. 497.

fes Wagspiel an "Körper durch Schatten, und Sachen durch Wörter anzuzeigen. ")

Ich könnte, wenn es der Mühe lohnte, den ganzen, aus lauter willführlich angenommenen Beischefäßen und falschen Axiomen über die Natur der Sprache versichtenen, Beweis noch von mehr als von einer Seite auseinanderseßen, und den Apologisten in einem gewissen Lichte erscheinen lassen, in dem er aber hier nicht erscheinen soll. Ich nehme also nur noch so viel heraus, daß in seiner Sessegebung der Ursprung einer sich fortbildenden menschlichen Sprache, und einer sich fortbildenden menschlichen Seele durchaus verfannt, misverstanden und vernebelt ist. \*\*)

Eben so wenig berühre ich die poetischen Fragmente zur Archäologie der Sprache geschichte. Wenn aber mit dem ersten Wort die menschliche Sprache erfunden worden, so versieht vielleicht der Archäologist, nach einent den Morgenländern gewöhnlichen Idiotismus, unter Wort ein ganz ander Ding. Denn der Wachterschen concordia naturae et scrip-

<sup>\*)</sup> τόλμημα 8' μικεόν; διά σκιών μέν σώματα, διά ε ήματος πεάγματα, άπες αμήχανον ἦν, δεικνύναι.

<sup>\*\*)</sup> Eine Parodie auf Seite 162 ber Berberischen Schrifte

turae gemäß, und "da die alten Ersinder Alles auf ein mal sagen wollen (S. 133.)" wird wohl das erste Wort weder ein Nomennoch Verbum gewesen seyn, sondern wenigstens ein ganzer Periode \*) — an Stärfe und Intensität im umgekehrten Verhältnis mit unsern authonischen Chrien von 111 Blättern — "und weiter laßt uns nicht mit Wor=

ten spielen."

Der Mensch mußte also freylich, wie unser lieber Plato nach der Weisheit, die ihm gegeben ift, bis zum festesten prophetischen Wort, das da scheint an einem dunkeln Orte, bewie-

<sup>\*)</sup> Gleich ber chinesischen Schrift, von ber Boulanger fagt: (in seinen Essais sur la population d'Amerique. Amst. 1767 T. IV. p. 273.) Les Caracteres Chinoss n'étant pas des lettres, mais des mots, des termes, ou des phrases — ober gleich ben âltesten Bilbsaulen an réxunidate n ovocan aux lixvorns. Demetr. Phaler. de Elocut. §. 14. Um sich von ber allerurâltesten Eprache einen Begriff machen zu konnen, und um sich zu übersühzen, daß eine Sprache eben so möglich sehne unsere Grammatik, als ehne unsere 3 ung e und De sin ung bes Mundes, ben neuesten Bauch sprechern ober Engastrimythen u. s. w. zu sole ge, verweise ich lediglich auf meines Landsmanns Th. Sig. Baieri Museum Sinicum Potrop. 730.

fen hat, ein nicht an Stufen, sondern an Art über die Thiere stehendes Geschöpf senn, um seiner wahren Bestimmung zur fritischen und archontischen Burde eines politischen Thiers, wenn es unsern lesern noch beywohnt, wurdig zu werden.

In Critif und Politik besieht ber ganze Ranon menschlicher Bollkommenheit. Denn mein Freund Der der —

Vielgeliebter Lefer! ich heiße der Magus im Norden \*) und mache es zum Abendsesste und zur letten Pflicht meines Lebens, in dem gefrönten pythischen Sieger meinen Freund Her der, gegen den ich bisher mit verbundenen Augen gesochten, eben so öffentlich als seperlich zu erkennen, zu umarmen und zu segnen — Er hat niedergeknieet — wer will sich gegen ihn aussehnen? "Seine Augen sind röthslicher denn Wein, und seine Zähne weißer denn Milch!" — Gen. 49, 9. 12.

Lefer! furchte bich nicht, ich bin fein Ge-

<sup>\*) — —</sup> il n'y a point d'exorde plus beau que celuici: "mes très - chers freres, mon nom est Macaire" O e u v r. d u C o m te Algarotti,

Dulces ante omnia Musae.

Trad, de l'Italien, Berlin, 1772, Vol, VII. p. 390,

Mittag verbirbt \*), noch auch ber burch feinen Kreund, herrn Rarl Renatus b-- f-n nun mehr verklarte Schatten des weiland in genio Seculi herrlich und luftig lebenden fonigl. Dreugischen Geheimen - Rathe und ordentlichen Profesors ber Beleweis. heit und Beredfamfeit auf ber Unis verfitat Salle u. f. w. Rein, ich bin nichts, als ber Magus von Rorden, und der will und muß ich fferben, - eben fo unfchuldig, als ich es geworden bin. - Sonne, Mond und Sterne find mir bereits dunkel vor Wolfen nach bem Regen, und meine Babne haben fo manche Keberftunde, als die Dublenmagbe bes Dredigers Salomo. Die beilige Inquifition ber politischen Rechenfunft - melancholisch wißiger, als ein Auto da fe hat das lette unmundige Rind \*\*) jener Beifen aus Morgenland in einen eisernen Dfen verdammt, wo es verhungern und verfrieren foll, weil das Solt unferer foftbaren durftigen Ranale von Jahr zu Jahr theurer wird, so daß alle meine Mitburger, ob. schon fie feine Magi im Norden find, verfrieren mußten, um diefen eifernen Dfen aanptis

3. 4.

<sup>\*)</sup> Un Démon du midi.

<sup>\*\*)</sup> Non fine Dîs animofus infans, Horat, Od,

ider Meifferhand warm, geschweige glubend und fiebenmal beißer zu machen (Dan. 3, 9.) als sonft Defen von Leim im Rorden zu werben pflegen. Warum foll ich nicht mit Fried und Freude meinen Batern nachfahren, unter dem Schall der Posaunen, Trommeln, Barfen , Geigen , Lauten und allerlen Saitensviel. auf welchen ja die schonen Geiffer diefes Sabre hunderts Birtuofen find, und durch die Cultur des mittlern Sinnes in der Sphare ber Empfindseligfeit von auffen fich einen großern Namen gemacht haben, als ber Gott ber Juden burch die Driefter, Die wohl Stadte einfturgen, aber feine bauen tonnen, wie unfere beutigen Amphiones - - alles durch die bloße Rraft der Mufit und ihres mufikalis fchen Geschmats, ber "Gras wachsen" bort.

Was red' ich aber noch viel? Es ist im Rath der Bächter durch die politische Rechenfunst einmal beschlossen, daß kein Magus mehr brennen, sondern verfrieren und verhungern foll, gesetzt auch daß 7000 seiner Brüder im Lande wären, deren Anzahl ich aber freylich ohne die höhere Offenbarung der politischen Rechen funst nicht bestimmen kann, an die ich ohne die innigste Betrübnis meiner Eingeweide eben so wenig denken mag, als ein gewifer hofprediger an die gottliche Rechenfunft. \*)

Mußte nicht mein Freund Berber, um in ben akademischen Schranken dem vorgesteckten Biel, dem Rleinod des verfundigten Preises nach. zujagen, mußte er nicht laufen als aufs ungewiße , fechten als ber in die Luft ftreicht ? Ja er hat als ein schoner Streiter gelitten, und ist von Rechts wegen gefront worden, weil er gefegmäßig \*\*) gefampft hat. Als ein fluger Saushalter eines ungerechten Mammons, bat er nichts anderes, als die Offenbarungen und Ueberlieferungen feines Jahrhunderts zum Grunde feiner Abhandlung legen, und feinen Beweis auf Sand, Stuckwerf, bolk, Ben und Stoppeln bauen konnen - aber frenlich alles nach der neuesten Bauart feines Zeitalters -Ift es feine Schuld, daß in unferm bkonomis fchen, empfindfeligen \*\*\*) und unbarmherzig gerechten Jahrhundert, gegen einige wenige Gebrauche und Vorurtheile des verdecften und aes offenbarten Judenthums, von eben fo wohltha.

<sup>\*)</sup> S. Spalbing über die Rugbarkeit des Predigtamts 1c. Berlin, 1772. S. 34.

<sup>\*\*)</sup> rouines. 2. Tim. 2. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Sentimental.

tigem als geheimem Einfluß, ben aber die blinde Welt nicht erkennt, weil sie ihn nicht sieht — noch arabische Turniere, wie der Graf Alsgarotti sagt, \*) (dessen Gebeine eben so sanst als kostbar ruhen mögen!) geduldet werden? Mußte er nicht ein Sonnet \*\*) liefern, wenn er ein an Fragen und Federkriegen seichtes Pusblikum befriedigen wollte? — Mußte er sich nicht zur kritischen und archontischen Schwäche eines Jahrhunderts herunterlassen, dessen Poslitik fein bloßer Soldcismus \*\*\*) noch Gallion nismus †), sondern ein Geheimniß des allers

<sup>\*)</sup> C'est aux Arabes, qu'on doit l'usage des Thefes publiques que l'on pourroit nommer les Tournois et les joûtes de la philosophie. Oeuvr, du Comte Algarotti Vol. V. p. 464.

<sup>\*\*)</sup> Les Academie fondées par les Princes recueillent pour ainsi dire les Sonnets des Sciences — et jamais un livre Ibid. p. 396.

<sup>\*\*\*)</sup> Le Solécisme de vouloir la fin fans employer les moyens qui y conduisent, Id, Vol. VII, p. 385.

<sup>†) 8</sup> den τα των τῷ Γαλλίων εμελεν. Act. 18, 17. Die Stadt Susan war irre, unterbessen ber Ronig und sein Project macher, ber vermuthlich zugleich ein Pachter bes Wifes und guten Tops war, fassen und trunken. Esth. 3, 15.

beiligffen Wiberfpruchs ift, ber aber in Rinbern am thatigfien berricht, - in einem Sahra hundert, vor deffen fritischer Rafe der Salli. fche J. Salomon Mathanafius die volle Labung feiner unverdauten, von Gaure und Galle verdorbenen Belefenheit ausschutten barf, ia, wo große Manner in wenigstens bren Kafultaten, und wurdige Mitglieder des Lehr. Wehr - und Rahrftandes an einem Str - t pom historischen Glauben \*) ihre gefunde Rernunft nabren und farfen, - in einem moralischen Jahrhundert, das mit gespisten Obren auf die Alaebra \*\*) der Realita. ten horcht, zu der die Spnagoge bereits ihr imprimatur gegeben ; - - in einem allerdriftlichsten Jahrhundert, wo ein Engel der Gemeine mit gefpaltenem guß - (laues Baffer, wie fein Stol, fen in beinem Munbe, Rachwelt! fein Name!) das geiftliche Briefferthum verläugnen, und den heiligften Beruf burch zwiefach unvergebliche Lugen laftern

<sup>\*)</sup> Bon C. I. D.\*\*\* Berlin auf Roften bes Berf.

<sup>\*\*)</sup> Toutes les Actions de la vie se réduisent à autant de problèmes de maximis et minimis hat bereits Algarotti gewahrsagt.

Vol. V. p. 291.

barf, in beren Bergleichung alle Ungcreon. tische Possen achte Moral und alle pitha. nologische Paralogismen über ben Urfprung ber Sprache Gold und Edelfteine find - - -Um durch große Siege boch zu fommen, fonnte mein Freund herder nichts anderes als eine Sature ichreiben fur ein arges ehebreche. risches Geschlecht, das weder Unthier noch Unmenfc, fondern ein Ungeheuer ift, mit eifer. nem Urm, Umeifenbauch und dem Untlig des Anubis \*) , für ein Geschlecht, bas Gott verlaugnet, und eilt reich zu werden, und durch vermischte Berfe in Voefie und Profe den Simmel und die Erde zu erobern mennt, (ber Enael des Todes und der Erbe ihrer vollen Scheu. nen rufe fie ben Ramen ; - ) in einem tragisch komischen Jahrhundert, wo fich felbst ein

<sup>\*)</sup> Je ferai ce que dit le Florentin, bras de fer, ventre de fourmi, ame de chien, c'est - à dire, pour devenir riche, j'endurerai tant do travail que mon corps en pourra porter: je me passerai aux plus petits dépens qu'il mesera possible; de conscience, j'en aurai autant qu'un chien. Lequel dernier point s'accorde asses bien avec cet autre proverbe: pour devenir bientôt riche, il faut tourner le dos à Dieu Traité préparatif à l'Apologie pour Herodote par Henry Estienne 1566, au mois de Novembre, p 41.

Magus in Europa nicht schämt, mit dem Köpf gegen die Wand zu laufen, und im höchsten Ton der Elegie zu winseln\*) — Arithmétique politique, rends - moi mes 5 écus!

Weint nicht, gerührte Lefer! über den Masgum im Norden, den ihr vor euch seht mit einer kleinen halbjährigen Muse oder Grazie auf seinem rechten Arm, und einem kleinen drevjährigen Apoll an seiner linken Hand—ihr seht, daß mir keine dritte übrig ist, um sie wie der rothwelsche Riese des Mr. Marsmontel zu entweihen.

Gefett alfo, daß der Magus im Norden verhungern follte, woran ich aber eben so sehr verzweiste unter der Regierung eines gegen die Und ankbaren wie Gott gütigen, und in einem unzugänglichen Lichte wohnenden Friederichs, und der Verwaltung eines Mäcenas, der sich nicht schämt, ein Freund Deutscher Horaze und Virgile, und

Vorsprecher eines Zöllners zu seyn, als an der Stärke und Sicherheit aller meiner Einfälle, die vielleicht nichts mehr und weniger bedeuten, als die Erscheinungen eines Nordlichts \*) — —

Gefest also, daß der Magus heut oder morgen stirbt: so wisset Leser, daß er als ein Magus, der Gott, seinen König und sein Vaterland geliebt — und über ihr ahnliches Schicksal ergrimmt, stirbt — Non omnis — weil er ein Mannlein und Fraulein seinem Freund Herder zu erziehen nachläst.

Thm, dem wurdigsten aller meiner Freunde, de, die alle nicht nur groß, treu und zärtzlich, — sondern auch unzählig sind — — (geh Judas iekapiathe, häng' dich, und plah'!) in Norden und Deutschland — — (denn, was gehen mich die Burgunder, Champagner, Gascogner und Welschen an?) — — meinem Freund Herder, dem würdigssten aller meiner Freunde in Norden und Deutschland, vermache ich meine Freude und

<sup>\*) —</sup> pectus inaniter angit,
Irritat, mulcet, falsis terroribus implet
Ut Magus — Horat, Ep. II. I.

meine Krone \*) — Ja! so wahr ich als Masgus, Bater und Freund sterbe! bas achte Blut meines Herzens! Er gebe ihnen Brod und Wein \*\*) — mir aber fein Denkmal von Stein.

#### EXEGI.

<sup>\*)</sup> Phil 4, 1.

<sup>\*)</sup> Thren. 2, 12.

## Selbstgespräch

eines

#### Untors.

Mit 45 Scholien.

Tecum loquere, et Te adhibe in consilium: Te audi: Tibi obtempera.

M, Tullius Cicero ad Curionem. Epist. II. 7.

M D C C L X X III.

# Maijm Amykim Aetza belaebh Isch, Spr. Sal. XX. 5.

Saltst du noch fest an deiner Schwach= heit, liebes Herz! 1) ein öffentlicher Autor in groß Quart zu werden, und welchen dein Horaz, die feige Memme, bes sungen,

Justum et tenacem propositi virum 2) zu spielen? Erschrickst du nicht vor dem Ungeheuer der lächerlichsten Eitelkeit und anrüchtigsten Wucheren, das jeden Buchstaben deiener Vor = Zu = und Bennamen bis auf die Numer deiner Hausthüre brandmarken wird? Fehlt es wohl dem kleinen Noman deiner Autorschaft an speciosis miraculis, und bist du noch nicht genug von dren oder vier Verslegern deiner Landsmannschaft gedemüthiget worden, daß du dir die versorne Mühe auf-

<sup>1)</sup> Pindar nennt philon etor fein bootifdes Id.

<sup>2)</sup> Horatius III. Od. 3.

burden willst, an beinen Freund M. Colius 3) zu schreiben —

Um seine Antwort zu erpressen, und mit einem hiebe, oder kurz und gut, den Knozten des Orakels aufzulösen, rath ich dir, liebes herz! durch irgend einen Amanuens sis 4) des Grafen von Shaftesbury beinen Brief außfertigen zu lassen. —

Dhne Verwandelung wird man nicht unsfterblich, und es gehört odn ffeische Tusgend dazu, einen ein äugigen Polyphem, der wie ein Brutus schnarcht, stocksblind und sich unsichtbar zu machen — Seste dich also, liebes Herz! und schreibe flugs im Namen eines Mandarinen vom Hos

<sup>3)</sup> M. Colius ist kein rothwelscher Wahrsager und Zeischendeuter, wie Marcel: sondern ein wahrer Rosmer, der von sich selbst als einem Manne redt et occupato et ad literas scribendas, vt nosti, pigerrimo. S. Ciceronis Epist. ad Div. VIII.

1. die freundschaftliche Correspondenz des sel. Thomas Abbt, und des weil. G. R. Klohens Bibliothet der schönen Wiss. IV. Stuck am Ende.

<sup>4)</sup> This our Author supposes to have been the occasion of his being so often and zealously complimented by his Amanuensis, (for so he calls his Bookseller or Printer) on the Fame of his first Piece, Characteristicks Vol. III, Misc. I. 2.

fe der Mitternacht 5) anden berühmten Verleger des Todes fürs Vaterland, der allgemeinen deutschen Bibliothef, der neuen Apologie
des Sofrates 2c. 2c. 2c.

Machdem ich ein paar europäische alte und neue Sprachen, mit genauer Noth, und Gefahr meine Muttersprache zu verlernen, gefaht, stehe ich auf dem Sprunge meiner Nückreise nach Peki m. Weil ich aber nicht leer, oder ohne Speci men meines gelehrten Elensbes in Europa, zu den Füßen des Ham-ty-rim-ta-fu 6) noch vor dem Antsliß seines weisen Tu-tai-su 7) erscheis

6) Titulus summae Majestatis, Sanctus et Augustus, Magnus Pater, vt Pater Patriae.

<sup>5)</sup> S. T. Beyerus, Regiomontanus, ber abee zu St. Petersburg am Heimweh starb, erklärt den Namen Pe kim durch Septentrionis aulam S. Museum Senicum Tom. II p. 247.

<sup>7)</sup> Summus Magister. In eo Magistratu sunt, qui Imperatorem et Principem Juventution ad doctrinam instituunt.

nen mag: so biete ich Ihnen, M. H. für 30 Friedrichsdor in baarem Golde, eine deutschstranzdische Handschrift an, die ich gewiß keinem andern Verleger in ganz Europa unter 50 Friedrichsdor, nach sibyllinischer Steigerung im Buchhandel, überlassen werde.

Meine Landsleute haben zwar wegen ih= rer Moral und Ehrlichkeit im Handel und Wandel einen größern Ruf, als sie es viel= leicht verdienen; ich wünschte aber, daß uns von diesen Seiten die theoretische und praktische Ueberlegenheit der Manner von Europa nicht so nachtheilig ware, als in manchen andern Stücken.

Allem großmuthigen Misverstandnisse schlauer Unternehmer vorzubeugen, will ich nur im Vorbengehen bemerken, daß 50 Friedrichsdor zur Mückreise eines. Filzen nach P— hinreichen, aber für einen Mansbarinen? — und nach Pekim!

Wenn mein chinesischer Name noch ein Geheimniß ist, so ist vielleicht mein Chataster in Europa oder doch im Norden nicht so unbekannt, daß ich gleich ihren Erdbeschreibern, die in Assen vor Ankerliegen, über unehrwürdigen Bettelbriefen den Nordewind verlieren so viel tausend Goldstücke für brouillons im höhen Geschmack erspart warten.

Ich habe, m. H., an meinem kleinen Werke neun 8) wo nicht zwolf Jahre gevichtet, und es liegt bereits feit dem jungften, herrlichsten We in monate fertig,
won dessen Gewächse ich hier wohl nicht mehr
trinken werde.

Sowohl in der Wahl meiner Materie als in der Composition habe mich möglichst der nordischen Literatur zu nähern bestissen, bis auf unsern characterem universalem, der auch schon dem gelehrten Satius ()

- - auenti

Ponere signa nouis praeceptis, qualia vincant

Pythagoram, Anytique reum, doclumque Platonem,

eingefallen seyn muß; daher sein Name nicht nur im guldenen Zeiraster Roms von dem wei= sesten Dichter verewiget, sondern seibst durch die Jesuiten zu Pe-kim als ein Apostel 10) des heil. Foe verkündiget worden.

Membranis intus positis — — Horat, ad Pisones,

<sup>8) — — —</sup> nonumque prematur in annum

<sup>9)</sup> Docte Cati — — Horat, II, 4.

<sup>10)</sup> Magister artis ingeniique largitor. Persius.

Der deutsche Theil meiner Handschrift wird kaum über drep Bogen in groß Quart Winkelmannschen Formats lausen, und enthält 3 Abschnitte, wovon der erste ein Em bryon von Encyclopådie ist, nach dem lebenden Sbenmaaß der menschlichen Natur, welche aber in Europa bald von petits-maîtres zu Pygmäen außarten wird. Dieser Embryon sieht dem Roland ihrer einäugigen Pucelle gar nicht ähnlich, deren langer Tubus par Abus, den Sprachmeister 11) ihres Welttheils, Wahrheit Auge, sondern eine Röhre mit Brillgläsern ist, die man nach Belieben stellen und umkehren kann.

Rraft

Nobiscum vivit, multum demissus ho-

"Tardo" ac cognomen ...pingui" damus. Hic fugit omnes Infidias, nullique malo latus obdit a-

Instalas, nutlique mato tatus obati pertum,

(Quum genus hoc inter vitae verfemur, vbi acris

Inuidia atque vigent vbi crimina,) pro

Ac non incauto, fictum astutumque" vo.

Simplicior quis et est (qualem me faepe libenter

II) At nos virtutes ipfas invertimus atque Sincerum cupimus vas incruftare. Probus quis

Rraft ber göttlichen Charafteristis in unserm Quon-Hoa 12) heissen die Augen meiner verzüngten Encyclopädie: Kritik und Poslitik — Alle Nationalvorurtheile ben Seite gescht, frag ich Sie, m. H., auf das Gewissen eines Verlegers: ob ein Mädchen mit zwen gesunden Augen nicht in der ganzen Welt gangbarer ist, als eine verjährte einäuzgige Fee, sie mag übrigens Ilia oder Egeria oder Wahrheit heissen 13)?

Ich habe den Schulton der europäischen Mandarinen in einer einzigen Stelle zu überstreiben versucht, die ich lieber aus meiner Ursfunde auskrahen will, um sie gegenwärtigem Programm oder Prospectus einzuverleiben: weil Definitionen in Pe-k im Gesetze sind und zum Monopol des Monarchen gehören.

Obtulerim tibi, Maecenas) ut forte
legentem
Aut tacitum adpellet quovis fermone moleftus,
"Communi fensu plane caret" inquimus—
Horat. Serm. I. 3.

12) Lingua Sinica ab eruditis exculta, quam Europaei Mandarinicam adpellant, quod aulicorum et eruditorum fermonibus excolitur.

13) — — do nomen quodlibet illi. Horat. Serm. I. 2. Hamann's Schriften. IV. Th. "Die Kritik ist eine theils natürliche theils "erworbene Kunstfertigkeit, das Wahre und "Falsche, das Gute und Bose, das Schone "und Habliche, entweder durch anschauende "Erkenntniß und Offenbarung, oder durch "Benfall und Ueberlieferung, nach Verhaltniß "unserer Sphare, zu erkennen und sich zuzu"eignen. Die Politik hingegen, ist ein "theils geerbtes theils erworbenes Vermögen,
"das Wahre und Falsche, das Gute und
"Bose, das Schone und Habliche, nach Maß"gebung unsers kritischen Geschmacks, durch
"Wunder und Zeichen zu Plus und
"Minus zu machen."

"Car les Romains, à qui tout fut foumis,

"Domptoient l'Europe au milieu des miracles:

"Le Ciel pour eux prodigua les oracles 14) sagt einer ihrer Propheten, der unsterbliche Anti = Homer, 15) dessen Heldengedicht eines sofratischen Jahr=

15) Nam fuit — — Cunnus teterrima

<sup>14)</sup> S. Pucelle d'Orléans édit, de DonApuleius Riforius, Bénédictin, à Londr, 1764. Ch. III. p. 35. 36.

Causa — wovon aber das Madchen von Orleans die allerchristlichste Une tithefe ist.

hunderts nur gar zu würdig ist, und noch lange das Non plus ultra der Spopse in Caklogallinien bleiben wird.

Ich hoffe nicht, m. H., daß Ihre kandse leute sich an dem Namen der Einäugisgen stossen werden, weil ihre Sapientiae consulti 16) sich selbst Waldweisen nennen und man für Eyclopen heut zu Fage Encyclope pädist en, um 3 Sylben emphatischer sagt, worunter man nichts anders als irrende Ritzter oder gewaltige Jäger verstehen kann, welche die Wahrheit 17) nicht ihrer natürlichen Bestimmung, sondern bloß der Jagd und Kurzeweil wegen lieben.

Weil Sie, m. H., ein verdienter Verles ger fofratischer Bande sind; 18)

<sup>16)</sup> Parcus Deorum cultor et infrequens Infanientis dum fapientiae Confultus erro — — Horat, I. Od. 34.

<sup>17) —</sup> Leporem venator ut alta In niue sectetur, positum sic tangere nolit.

<sup>— —</sup>meus est amor huic similis Transvolat in medio posita et sugientia captat. S. Horat.

Serm. 1, 2. und Deuisen auf deutsche gelehrte Dichter und Künstler No. 9.

<sup>18)</sup> Rem tibi Socraticae poterunt oftendere chartae

ich aber in Rucksicht meiner Reise nach Peskim auf die Ehre Verzicht thun muß, in Eus

Verbaque prouisam rem non inuita se-

Qui didicit PATRIAE quid debeat et quid

Quo sitamore PARENS, quo FRATER-

quentur.

AMICIS,

amandus et HOSPES:

Quod sit conscripti, quod judicis officium: quae Partes in bellum missi ducis: Ille profecto . Reddere personae scit convenientia cuique. Respicere exemplar vitae morumque juhebo Doctum imitatorem et viuas hinc ducere Interdum speciosa locis, morataque recte Fabula, nullius veneris, fine pondere et arte Valdius oblectat populum meliusque moratur Quam versus inopes rerum nugaeque canorae. GRAIIS ingenium, GRAIIS dedit ore rotundo Mufa loqui, praeter laudem nullius auaris ROMANI pueri longis rationibus af-Discunt in partes centum diducere ---S. Horatii Ep. ad Pisones und Traité des Finances et de la fausse monnoye des Romains, auquel on a joint une Dif-

sertation sur la maniere de discerner les

ropa gebunden 19) zu werden: so lese ich jede vorläufige Frage aus Ihrem iro-

nisch en Auge.

Sie haben Necht, daß das or pheische Epalein, im ersten Abschnitte meines Werks, selbst unter Brüdern eines Welttheils, seine 50 Friedrichdor schwer wiegt. Ich habe aber nach dem strengsten Naturgesetze der Sparsamteit geschrieben, und will dather der Erkenntlichkeit der Herrn Verleger in Europa gleiche Grenzen setzen.

Werben die Folianten und Quartanten Ihrer Encyclopädisten nicht eben so eckel und lächerlich der Rachwelt vorkommen, als jenes mächtige Abendmal 20) des Trimal=

cion? weil

medailles antiques d'avec les contrefaites à Paris 1740.

On en tira l'oiseau brillant du Phase, Chapons, dindons, becs - sigues et perdrix.

<sup>19)</sup> Paufaniu de paufamenu. didascufi gar me ifa legein hoi SOPHOI. S. Opera Platonis.

<sup>20)</sup> On y servoit avec profusion

Des animaux entiers de toute espece
D'un porc surtout le cadavre hideux
Si revoltant, si choquant a nos yeux
Fut étalé rôti tout d'une piece.
Dès que ses flancs furent tranchés en
deux,

— fymphonia discors

Et craffum vnguentum et fardo cum
 melle papauer

Offendunt: poterat duci cuia corre

Offendunt; poterat duci quia coena fine istis.

Der Stifter ihres neuen Bundes, für den, als wenn er ein Herr und Gast des ganzen Erdbodens ware, allenthalben so viel Haufer 21) und Tische 22) geweiht stehen, scheint

Les conviés tout ravis en extase A cet aspect jetterent de grands cris, Le cuisinier fut loué par bêtise, Chacun mangea selon sa friandise On dévora le porc et ses débris!

- S. Lobschrift auf Herrn Noel nach dem Französischen des Kaisers von China, Berlin, 1772.
- 21) Kirche kann kein Haus bes herrn bebeuten, weil das griechische Wort Kyriake gar
  nicht in den alten lateinischen Schriften zu finden. Die herteitung von aria. harca. harga. haruga. einem Kasten, als dem Bauch
  des Gottes, ist wahrscheinlicher. S. Frischens
  teutsch a lateinisches Wörterbuch.
- 22) Das ganze Gedicht der Verwandlungen eines Tifches in einen Altar steht im Abrégé del histoire ecclésiastique de Fleury. Traduit de l'anglois, à Berne 1766. Un der Verwandlung des Altars in eine Altane\*) ar-

<sup>\*)</sup> S. allgemeine beutsche Bibliothek Band XXII. St. 1. S. 158. Ueber Zellers Bersuch einer Pfalmen: Uebersegung: Macht fest auf bem Aether seine Alstane.

mir daher ein Mann von einem so göttlichen und allgemeinen Epikurismus gewesen zu seyn, daß sein Geschmack alle Trimalecionen der alten und neuen Welt auslacht 23) und daß ich mich kaum enthalten kann, von seiner Staatsweisheit auszurusen, was Horaz von der Muse des Water Homers sagt:

Quanto rectius HIC, qui nil molilitur inepte! ,,Dic mihi, Musa, virum" — —

Lachen 24) Sie also, m. H., nicht zu fehr über einen Fremdling, der in der Autorgestalt der kleinen grauen Rachtigall 25) ihrem achtzehnten Jahrhundert in Europa sich

beiten mit ruhmlichen Fleife bie welfchen Baus leute der allerneueften Rirchengeschichte.

<sup>23)</sup> Quid causae est, merito quin illis Juppiter ambas Iratus buccas inflet — — Horat, Serm, I. 1.

<sup>24) — —</sup> rident
Simplices Nymphae, ferus et Cupido,
Semper ardentes acuens fagittas
Cote cruenta Hor. II. Od. 8.

<sup>25)</sup> S. in Hedle Fabeln, die Juno und bie Nachtigall. Du aber, mein geliebter Pfau! Komm, finge, werde klein und grau!

lieber durch ein flüchtiges Blatt zu empfehelen sucht, als durch einen dicken Band arasbischer Straßenrauberenen und fretischer Lüsgen, oder ein windiges Geschwäß 26) das über die Schnur haut, wie ein irrender Arsmenier bewiesen.

Nein, keine Furcht einer anschauenden Erkenntniß und Offenbarung! — sondern ich habe die Grundsaße meiner Encyclopadie aus den reinsten Quellen der Ueberlieferung geschopft, nämlich aus den Urkunden des softatischen Schulers, der ein Lehrmeister Ales randers des Großen verdiente zu sepn.

Besorgen Sie aber nicht, daß mein Gegenstand den Anbruch des Tages verfehlen wird, indem ich ihn mit dem Rücken anzussehen scheine. Alle meine Voraussehungen beziehen sich zugleich auf die akademische Preissschrift und hören mit der Schlußsolge auf, daß der Mensch, "alles, und folglich auch "Sprache lernen müsse, daß Lernen "eben so wenig Erfindung als Wieders"erinnerung seh, endlich daß der Utz"sprung der Sprache zwar nicht göttlich, "doch menschlich, dem despotisch zücta-

<sup>26)</sup> Nuper ventosa isthaec et enormis loquacitas Spartam e Gallia commigravit animosque juuenum ad magna surgentes veluti pestilenti quodam sidere asslauit; simul corrupta eloquentiue regula stetit et obmutuit. Petr. Arbit. Satyricon.

"torischen Redegebrauch 27) zufolge, aber

"überhaupt sehr natürlich sen."

Mit allen diesen Vortheilen peripatetischer Schlachtordnung bricht der zweite Abschnitt meines Werks als ein Phalanr in den pla= tonischen Beweis vom menschlichen Ursvrung ber Sprache; denn alles, was von der Stim= me und Grammatif handelt, gebort weder zur Frage noch zur Sache; und fo wie ich gleich Anfangs den Unterschied zwischen Stimme und Sprache aus dem Stagiriten bestimmt, schließe ich hier mit der fleinen Do= te, daß eine Gprache ohne Gramma= tif "(welche mahrscheinlich erft nach der Buch= "stabenschrift erfunden worden) nicht nur "möglich, sondern auch noch wirklich verhan= "den sen" — als das einzige Urbild einer uralten Sprache des menschlichen Geschlechts. -

Ihr Manner von Europa! fürchtet ihr euch oder schamt ihr euch, euer Auge aufzuthun und That sachen zu lesen, welche in eurem eigenen Lande und von euren Brüstern and Licht gegeben worden? Was jagt ihr Grillen und Hirngespenstern nach? Ist die Aben dit im me der Rach welt den

<sup>27)</sup> Quem penes arbitrium est jus et norma loquendi.

Ohren eurer schlummernden Kunstrichter eben so unverständlich, als die heilige Sprache meisner Vater und ihre allgemeine Signatur, die ein Phonix mit einer Seele von Gold 28) und fein Wild für das Garns und Fesder gericht eurer Waldweisen ist — Seht! ich bin in euren Händen, auf eurem Grund und Boden. Der Eifer für die Ehre meines Vaterlandes ist eine gar zu glänzen den de Sünde, als daß sie eure Vergesbung hoffen darf; aber wist, daß der Kapsfer in Pestim mein Slutrachen wird — —

Muß ich doch wie ein Waldweiser an heiliger Stätte rusen, um Ihenen, m. H., merkenzu lassen, daß mein Manuscript noch immer für 50 Friedrichs dor ein wahres Geschenk für die Verleger in Europa bleibt. Der Schwanz 29) übertrifft aber den Nabel und den Kopf, ja ich möchte wohl sagen, die Erwartung aller deutschen Litteratur, weil er eine Apologie— des pythischen 30) Siegers selbst ist— voller Salbung und Feuer, Kühnheit und Erosmuth— gleich allen Meisterstücken Iheres Verlages!

teo Settingeo.

<sup>28)</sup> S. Platonis Opera.

<sup>29)</sup> Spectatum admissi risum teneatis amici! Horat, ad Pisones.

<sup>30)</sup> Leurs jeux sont des miracles Leurs livres des Oracles

Des Spence Polymetis zieht die Sermonen und Episteln des abgefaumten Flaccus 31) seinen Gesangen vor; daher ist die Homilie

QVVM TOT SVSTINEAS ET TAN-TA NEGOTIA SOLUS

ein Pindarisches 32) Muster für politische und fritische Prediger, die nicht Lust haben, eine weitere Reise als nach Pe=fim chapeau bas, wie Johannes, der moralische Wäscher in der Wüsten rout d'un coup er à pas de ballet — zu thun.

Nach Ankunft Ihrer Affignation werde sogleich zur letzten Abschrift, aber schlechtersdings für die Presse schreiten, auch nicht eher Ihr Gold in Empfang nehmen, als ben Abslieferung einiger Blätter mit folgender Auf-

schrift:

Par Apollon dictés V. le Rétablissement de l'Académie.

31) Omne vafer vitium ridenti Flaccus amico Tangit, et admissis circum praecordia ludit,
Callidus excusso populum suspendere

dus excusso populum suspendere nafo:

Men' mutire nefas, nec clam nec cum fcrobe? --

Persius.

32) Immensusque ruit profundo. Pindarus ore. Horat, IV, Od. 2.

#### Philologische

## Einfälle und Zweifel

über

### eine akademische Preisschrift.

Mein chinesischer Name ist Mien Man Ho am 33). Richten sie aber nur, m. H. Thre Antwort an den Magum in Norden, haussäßig am alten Graben Ito. 758. zu Königsberg in Preussen. Geschrieben am zweyten Adventssontage 1772.

Nun, liebes herz, das ist ein freissen= des Gebirge 34) von Concept an einen Ber=

34) Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu?

Parturiunt montes, nascetur — Horat ad Pisones.

<sup>33)</sup> Avis crocea in montibus faltuosis tuta et quieta. Confucius ait in Tahio: in statione oftendit, se decere stationem. Quomodo? Homo etiam non sic avis V. Theophili Bayeri, Regiomontani—Societatis Regiae Berol, Sodalis, Mufeum Sinicum, Petropoli 1730. Tom, I. pag. 132.

leger et occupatum et ad litteras scribendas, ut nosti, pigerrimum — D wenn man nicht einmal so viel Zeit hat, kurz zu schreiben: so hat man wenig Erlaubnis und Beruf, sich als ein Briefsteller, bis in den dritten Himmel zu schwingen — noch mit einem momischen Ragout nach Pe=kim zu eilen —

Dhne den optischen Beweis deines Schwinzbels würdest du ein eben so ungläubiger Spotter des copernicanischen Weltbaues geworden sepn, als der gefronte Sternseher Alphonsus des zu seiner Zeit herrschenzben Alexandrinischen Systems 35) war —

#### DJ bene fecerunt — - 36)

Håtte der freundschaftliche Abbt dich überlebt, er würde gewiß den leeren Kasten deines Gehirns durch und durch gewühlt haben; denn er war ein Mann von Wort und schrieb vom Werdien st, wie ein Prediger, der ein Witling aber fein Marr ist, gleich jenen heidnischen und jüstschen Priestern, Helden und Richtern, sich aufzuopfern —

<sup>35)</sup> Claudius Ptolomaus lebte zu Alexan. dria unter der Regierung Untonin 8.

<sup>36)</sup> Horat, Serm, I, 4,

Willf bu bich, liebes Berg! mit beinen funfzig Friedrichsdoren zum Berg og Di= ch el dichten, und dir etwaeinen Blutack er in Burgund 37) faufen? - ober eine Wallfahrt nach dem Winkel eines Got= tesackers in Welschland 38) thun? oder auch den Preis deiner Muse nach Rom schicken, um dort Messen für die arme Seele eines Brandenburgers lefen zulaffen, der in seinen Gunden starb, weil er die gut= herzige Thorheit beging, einen Erzlügner und Erzmörder fur seinen Mitgenossen seines begeisterten Geschmacks anzuseben? - - Sat der Geschichtschreiber ber Runft gar feinen Torfo von Denfmal ver= Dienet? - und giebt es fein Weib von I b e= foa 30) fur den verstoffenen Serder? -Soll auch fein & unte verlofchen, daß dem Deutschen Genie fein Name und nichts übrig bleibe? - Preußen weint überihre Rinder, und will fich nicht troften laffen, benn es ift aus mit ihnen. 40) -

Die lange willst du in der Irre gehen,

Horat II, Od. 6)

<sup>37)</sup> Ille terrarum mihi praeter omnes Angulus ridet.

<sup>38) — —</sup> ibi tu calentem Debita sparges lacrima fauillam Vatis amici

<sup>39) 2</sup> Sam. XIV.

<sup>40)</sup> Jerem, XXXI. 15. 22.

bu abtrunnige Tochter! benn ber Herr wird ein Neues im Lande schaffen, und man wird davon reden, bis es fommt 41) ---

Deine Zufriedenheit beruhet alfo, liebes Herz! auf der Wohlfahrt des Vaterlandes und die Wohlfahrt des Vaterlandes auf dem Willen des besten und größten Mo= narchen 42), Selbst glucklich zu fenn, und Sich als einen & DII ber Erde SEJ= NEM Volke zu offenbaren — - Wenn hierin der Geist Deiner Encyclopadie und Das Siegel ihrer Apokalppse besteht; fo wird FAJEDERJES - der Sohe= priefter Gegne Bolfs nach der Weise Melchisedech - Dein Gebet er= horen, und der GDII des himmels 43) wird den Ramen des SALOMO von PNEUSSEN verklären, SEJN Reich erweitern 44) und SEJNEN Willen - glucklich mit ben Rindern

<sup>41)</sup> On a tant crié Noel qu'enfin il est ve-

nu. S. Catholicon im Buchstaben N.
42) — et quidem ante OPTIMUS, id est
beneficentissimus, quam MAXIMUS; quia majus est certeque gratius PRO-DESSE OMNIBUS, quom opes magnas habere. Cicero de Nat. Deorum II 25.

<sup>43)</sup> DIS Te minorum quod geris, impe-

Horat. III. Od. 6.

<sup>44)</sup> Latius regnes -

SEJNES Erbtheils zu seyn! ver=

herrlichen.

Gespießt und gebraten, schließe beinen Schwanengesang, 45) liebes herz! wie dein Horaz sein Polymetrum Saturnium:

— — Ego DIS amicum
Seculo festas referente luces
Reddidi carmen, docilis modorum
Vatis HORATI.

— quam fi — —
— VTERQUE POENVS
Serviat VNI,
Horat, II, Od. 2.

45) Non vsitata, non tenut ferar Penna biformis per liquidum aethera Vates ——

Horat, II. Od. 20.

#### Gedruckt in der Unterwelt

mit

D. Fauftens eigener Sand und unter feinem Mantel.

### Beylage

a un

# Denkwürdigkeiten

bes

seligen Sofrates.

Von

einem Geistlichen in Schwaben.

cui placet impares
Formas atque animos sub juga ahenea
Saeuo mittere cum ioco.

Horat. 1. Od. 33.

3 meite Auflage.

Salle 1773.

Avitain idana isa

# D, D, D.

FRA. PLVTO.

with the contract of the contract of

(n) placet inverter.

(i) be seeme come seleb juga alunca.

(i) see million men tooo.

in the black of the

April 1 to the attention

3-13-8-8-110

The state of the s

Wenn der namlose Verfasser der bezeits vor vierzehn Jahren zu Umsterd am herausgekommenen sokratischen Denkzwürdige Genwartige Beplage zu seinen Blattern um desto weniger verschmahen, da selbige einem kleinen Versuche über die neue Upolozie des Sokrates gewidmet ist, deren Verfasser sich mit seinem ganzen Namen und Charafter der Welt mitgetheilt.

Man hat dem ersten Schriftsteller, viels leicht nicht ohne Grund, vorgeworfen, sich seisnen Kopf und Geschmack durch Lesung der Romane und Ritterbuch er verdorben zu haben, und er hat sich gegen diese Anklage auf eine sehr zwendeutige Art in einem Nachspiel gerechtsertigt, das meines Wissens in Schwaben ziemlich unbekannt geblieben ist \*)

<sup>\*) — —</sup> est mortuus, in quo fateor vulgi iudicium a iudicio meo dissensisse; nam po-

Sollte ber neue Apologist bes Go= Frates fich das Schicksal einer ahnlichen Ver-Dammung zuziehen, und ein Mit marty= rer \*) des Denkwurdigkeitenschreibers wer= ben; so weiß ich wahrlich! nicht, womit et fich wird becken konnen gegen ben Gpi Bnamen eines sofratischen Don Qui= rote, der einem fleinen Unonymen gleichgul= tiger fenn fann, als einem namhaften Pre-Diger in Berlin; zumalen letterer im Un= fange seiner neuen Apologie mit eben so viel Entzücken von einem vortrefflichen phi= losophisch en Roman redet, als in der Kolge von den erlauchten Tugenden ber irrenden Ritterschaft, dem erem= plarischen Wandel des unverzagten und ungescholtenen Bayard u. f. w.

Ich wurde eine gar zu merkliche I bios fin fra sie dessenigen Wißes, den man meinen Landsleuten vorzurücken pflegt, versrathen, wenn ich auch nur die geringste Abs

pulo non crat fatis vendibilis: praeceps quaedam, et cum idcirco obscura, quia peracuta, tum rapida et celeritate coecata oratio; sed neque verbis aptiorem cito alium dixeris, neque sententia crebriorem. Cicero in Bruto 76.

<sup>\*)</sup> Eheu! cicatricum ac sceleris pudet
Fratrumque — — —

Horat. I. Od. 35.

ficht begte, die neue Apologie mit den Denkwurdigkeiten in Bergleichung ju feben; ba diese beiden Schriftsteller gar fein Berhaltniß zu einander, weder an Maße noch Kraften haben, und eben so sehr in ihrem Plan und Ton verschieden sind, als es die neue Apologie selbstist, von jenen zwo attischen Urkunden, welche die bei= ben größten Schiler und Nebenbuhler allen Liebhabern sokratischer Weisheit hinterlassen haben; - zwar zum Nachruhm ihres Freun= bes und lehrers — aber zur ewigen Schan= de ihres Zeitalters und Waterlandes, \*) das durch eine ,,reine Philosophie, den feinsten "Geschmack und die größten Renntniffe in der "Moral, Politik und Geschichte" eben so be= rubmt, wie das achtzehnte Jahrhundert nach Christi Geburt, und der allerdriftlichste Sof im protestantischen Deutschland, gewesen fenn foll.

Ungeachtet ihres himmelweiten Unterscheis bes scheinen mir gleichwohl alle brey Aposlogien darin übereinzukommen, daß so wenig jene zwo altesten die zeitliche Verdammung bes Sokrates zu Athen haben hintertreis ben konnen, sich kaum die jungste ein gulstiges Votum zu seiner Seligsprechung in

Horat. IV. 02, 12.

Aeternum opprobrium —

Holland, bem eigentlichen Tummelpla= te des heiligen Streites, erwerben durfte.

Ein junger Virtuose in meiner Nachbarschaft, dem ich eben so viel Gewissen als Geschmack zutraue, weil er von Belesenheit in sokratischen Reden gleichsam triest, ohne ein einziges theologisches System weder ne uen noch alten Styls\*) gekostet zu haben, wollte mir sehr feperlich versichern, "daß ihm die Unschuld, Großmuth und Hei-"ligkeit des Sokrates in den zwo alten "Apologien, vornehmlich aber der fürze-"sten, wie ein Bliß eingeleuchtet; in der "neuen Apologie hingegen ihm der "from mit Weise Griechenlands "soverdächtig vorkäme, als ein Proselyt un-"serer modernen Wiklinge und Moralisten, "die gleich irrenden Rittern Eismeere und "Sandwüssen durchstreisen.\*\*) um ihre Neo-

<sup>\*)</sup> Quamquam fidere pulchrior
Ille eft, tu levior cortice et improbo
Iracundior Hadria,
Tecum viuere amem, tecum obeam libens,
Horat, III. Od. 9.

Infanientem nauita Bosporum
Tentabo, et arentes arenas
Litoris Assyrii viator, Horat, III, 4.

"phyten des himmelreich & doppelt "lächerlicher zu machen, als sich selbst"\*) — —

Da getreue Nach barn, nach einer bekannten Auslegung des Vater Unser, zum täglichen Brode gehören, und die Polizey im Schwaben lande sich eben so wenig um die Gebets = als Glaubens formeln christlicher Gemeinen und ihrer Hirten, sondern um ganz andere Dinge, — aber alles mit caton isch er \*\*) Weisheit und Güte — bestümmert: so ertrug ich die üppige Eritik meines Nachbarn mit dem Anstande philosophischechristlicher Toleranz. Doch ihm einigermassen den stummen Triumph meiner Mäßigung und Selbstüberwindung merken zu lassen, in-

<sup>\*)</sup> Hoc habet natura Daemonum peculiare, vt dum maxime homines ludificantur, se ipsos omnibus deridendos propinent, Ph. Mornaeus de Veritate Religionis Christianae 1597. p. 372.

Quidam notus homo quum exiret fornice:

<sup>&</sup>quot;Virtute esto" inquit sententia dia Catonis,

<sup>&</sup>quot;Nam simulac venas inflauit tetra libido, "Huc iuuenes aequum est descendere, non alienas

Permolere uxores. Horat. I. Sat. 2.

tonirte ich, statt einer Antwort, folgende Zeis Ien unsers Busendichters:

Ignoscent, si quid peccaro stultus, amici,

Inque vicem illorum patiar delicta libenter.

Run hierauf fing mein junger Birtuofe erft recht an, fein schwarmerisches Urtheil über alle dren Apologien des seligen Sofrates mit Grunden und Stellen zu rechtfertigen. Ich wurde ben der Gelegenheit von der Ruk= barkeit der Tolerang fur alle diejenigen, wel= che Unrecht haben, ohne es zu wissen, oder wissen zu wollen, überführt. Diese modische Heldentugend wird daher gewiß nicht umsonft gepredigt, fo unzeitig der Gifer um selbige und fo überfluffig er auch fur das verfeinerte Phlea. ma unserer Zeit scheinen mag, weil ja seit mehr als drenßig Jahren unter so manchen muthwilligen , lafterlichen und schandbaren Buchern, die hier zu Lande zwar verstanden, aber wenig gelesen, und noch weniger bewun= bert werden, meines Wiffens nur ein eingi= ges flüchtiges, harmlofes Blatt vom Meister Hemmerling geopfert worden - aber nicht in Schwaben.

Kurz, wir schieden als gute Freunde und getreue Rachbarn von einander, nachdem wir und satt und mude gescherzt

batten über ben fanatisch en Groll bes heiligen Belifaire gegen die armen Sch= then, hunnen, Bulgaren, Glavonier, Perfer, und alle auswartige und einheimische Feinde des ausgearteten und verjährten Roms im Drient, am Ende des vierten Sauvtstücks jenes sauersugen, oder wurdiger zu reden, weinerlich=tomischen Mabr= chens, welches so wenig den Bannstrahl der blinden Gorbonne, als die Verzuckungen protestantischer Prediger in Solland und Deutsch= land verdient, sondern bochstens ein mitlei= biges Eacheln über den Bettelftolz fophistischer und polyhistorischer Einsichten und moralischer Gefühle und Urtheile über bas Christenthum, das pro und con, intra muros et ertra gemißhandelt, für beides bu-Ben und bluten muß.

Weil es einige meiner Landsleute befremden mochte, daß der neue Apologist des
Sokrates bisweilen und nur gar zu oft das Interesse der Priestersch aft und des
Priestert hums zu verunglimpfen scheint:
so halte ich es für nothig anzumerken, daß
unsere neuesten Philosophen und Theologen,
die an der Reformation des altfrankischen Lutherthums unter der Aegide der Toleranz geschäftig sind, ihren Geschmack durch eine
sehr politische Heiligkeit im Redegebrauch \*)

<sup>\*) ---</sup> populumque alsis

zu empfehlen und zu unterscheiben suchen. Ihrem verjüngten Maßstabe der Sprache zu folge, wird man austatt des zweydeutigen und barbarischen Worts Kirche bald Thurm oder Loge oder Operacion \*) sagen mussen: so wie der grausame Priestername, der sich auf nichts als blutige Opfer bezieht, für das pobelhafte Heidenthum und noch verhaßtere Judenthum abgesondert bleibt; unterdessen es freylich Pfassen im Pabsithum und heiligen römischen Neich giebt, aber Gottlob! in Schwaben noch keine frechen und tückischen Prediger einer außerchristlichen Rechenschaft, die vor Gott gelten soll.

Ich erinnere mich vor undenklichen Jaheren eine ganze erbauliche Vermahnung an einen Autor gelesen zu haben, die vielleicht der sel. Graf von Zinsendorf wäherend seines Aufenthalts in England geschrieben haben mag. So viel ich mich noch von diesem ascetischen Werke, das einer meiner Landsleute überseht zu haben schien, besinnen kann, lief die Hauptabsicht des Werkafesters auf den tollen Einfall hinaus, "alle ans

Dedocet vti Vocibus. — — Horat. II. Od. 2.

<sup>\*)</sup> την εκκλησίων την νύν έτω καλεμένην τὸ παςά Πυθαγόςα δμακεείον αλείττετας. Clemens Alexandr. Stromat. 1. p. 302.

"gebende Schriftsteller zu Beroldstimmen in "der Buften - und zugleich zu Catechis= "mussch ülern zu machen - fie einer "strengern Diat, als der Anachoreten "ibre - und einem unbarmbergigern "Gerichte, als die Inquisition ist,
"zu unterwerfen:" — welches alles der Wer= faffer zwar eben nicht gang aus der Bibel, aber boch aus einem fleinen delphischen Drafelspruche berguleiten mußte. In feinen Mu= gen war "jeder heluo librorum ein verdamm= "ter Bauchpfaff, der ohne Fasten, Castenun= "gen und henkermäßige Gewaltthätigkeiten an "sich selbst" (nicht buchstäblich, wie die un= wiffenden und ehrlichen Kirchenvater ihr Kleisch freuzigten, verstummelten und nothzüchtigten für ihre sundliche Lufternheit an den afiatiichen Schuffeln ciceronianifcher Beredsamfeit und an dem unheiligen Schleichsalz des Plautus),, faum "tuchtig ift zur Predigt nuchterner Bernunft "und gesunder Moral, weil man in den fie-"berhaften Parorismen einer von Eruditaten, "Blabungen, materia peccanti und bitterer "Galle verdorbenen Einbildungsfraft, jedes "Dorurtheil, jeden Wahn, jedes Jerlicht gur "Dulcin e e feines Bergens vergottert, und einem eiteln Phantom oder Meteor ber Wernunft und Tugend, ihr Wefen und Le= ben mit blinder Prieftemuth aufopfert.

Ich wünschte allerdings, daß ein evange= lifcher Prediger \*) über das funfzehnte Kapitel eines philosophischen Romans lieber gar nicht commentirt batte, wenn fich die Seliafeit der an Wernunft und guten Werken ohnehin schon reichen Beiden nicht geschickter und anstandi= ger behaupten laßt, denn auf Kosten unse= rer armen Rirchenvater bes Lutherthums, ge= gen die der neue Apologist bennahe so gefinnt zu fenn scheint als fein beil. Belifaire gegen jene Scothen, Sunnen, Bulgaren, Glavonier, Perfer und übrigen Feinde des romischen Ramens und romischer Tugend, beren Schatten der blinde Bettler ver= muthlich in feinem Gehirn \*\*) fah, unter= beffen seine andachtigen Buhorer und Zeitver= wandten, welche ihn \*\*\*) und die Welt beffer

<sup>\*)</sup> Anciliorum et nominis et togae Oblitus, aeternaeque Vestae. Horat. III. Od. 5.

<sup>\*\*)</sup> Daß ber heil. Belifa're fieberhafte Unfalle ges habt, erhellet unter anderm aus feiner Gewohnsheit, bem Titus, Trajanus, ben Untoninen hochstfel. Undenkens in Gedanken bie Morgenauswartung zu machen u. f. w.

<sup>989)</sup> Sed videt hunc omnis domus, et vicinia

Introrsus turpem, speciosum pelle decora, Nec furtum feci, neque sugii si mihi dicet Seruus: ,,Habes pretium, loris non ureris" aio.

Fannten, über seine heiligen Reden so innig lachten, als der verkleidete Juftinian schluchzen mußte, und in Schwaben mander fromme Lefer der neuen Apologie über Die Gitelkeit dogmatischer und polemischer Vernunft und ihrer moralischen Empfindse=

ligkeit die Achseln zucken wird.

Es fehlt überhaupt gar febr ,an dem ge= "nauesten Wiederscheine bis auf die fleinsten "Theile der Tolerang" in dem Charafter ih= rer zeitigen Gesetzeber und Apologisten. Diefe hochgelobte Tugend hat mehrentheils eine geheime Personalitat jur Burgel, Die zwar in der Sprache der blinden Bettler und ihrer noch blinderen \*) Sandleiter zu reden, "ei= "ne fehr naturliche Empfindung und Schwach= "heit unserer Natur ift, in einer offentlichen "Sache und ben einem offentlichen Stan= "be aber das erschrecklichfte Werbre= "den beleidigter Menschlichfeit "senn soll"; weil wahrscheinlicher Weise eine folche Tolerang die Wirkung eines eben fo dunfeln als parthepischen Geschmacks an gewissen Bokenbildern und Stedenpferden

<sup>&</sup>quot;Non hominem occidi;" "Non pasces in cruce cornos."

<sup>&</sup>quot;Sum bonus ac frugi: "Renuitque negatque Sabellus. Horat I. Ep. 16. \*) S. Belifaire Chap. VII, et de la Gloire

p. 302.

ist, welche nach dem Redegebrauch bessenigen, dem sie eigen sind, Grundwahrheiten ober moralische Gesinnungen heißen, und mit den Abgrunden der gottlichen Verse hung, gleich unabsehbar tief in und verwickelt liegen.

Sieber geboren vielleicht jene po fierli= chen Grundfage, wornach der Mensch glaubt durch den guten Gebrauch seiner Fu-fe bis in den himmel springen zu konnen; daß die bloße Entfernung der Schranken aller Realität Raum mache, und die ganze Seligkeit einer menschlichen Seele auf einer ungehin= derten Aeußerung ihrer Wirksamkeit beruhe; - iene gigantischen Zweifel gegen bas athanafische System und die afrikanische Lehre von der Genugthuung durch einen Mittler; - jenes traurige Geschwaß von Gnade, Erbfunde und andern dergleichen unverständlichen Kunftwörter, welche verwir= ren die Ungelehrigen und Leichtfertigen, wie auch die andern Schriften ; - jener Aufrich t= Ie ist der göttlichen Eigenschaften und ihrer moralischen Wohlanständigkeit; — jene vortrefflichen, aber leider! nur gar zu romantischen Theorien der Gesetze und Strafen — nehst hundert Kleinigkeiten mehr, die ich eben so wenig zählen mag als die Sonnen der Milchftraße oder die Korner meiner Sandbuch-1e. -

Ein gewißer D. South fand in der Xan= tippe ein Gegenbild bes judischen Wolks, das an fuß fabelnden Schwagern, die wenig Geschmack an den Geheimniffen der Schrift noch an der Kraft Gottes fanden, an moralischen Heuchlern und Zeloten eben fo fruchtbar war, als das sofratische Zeitalter ju Athen, und das achtzehnte Jahrhundert nach Christi Geburt. Der felige Unton Collins aber mach= te in einem langweiligen und belesenen Gend= Schreiben über Die Kirchengeschichte einer beruhmten Secte, ben Sofrates gar jum Vorlaufer berfelben. Nach Diefer scharf= finnigen Sypothese, Die man zu den damali= gen Zeiten der Unwiffenheit etwas lieblos auf= nahm \*), follte also in der neuesten Apo'logie des Sofrates nicht so wohl die Rede von der Seligkeit der Beiden, sondern viel-mehr vonder Seligkeit der Freydenker seyn, welches in der That weder ein Bundernoch ein Großesift. Denn find fie nicht Chriftus Upoftel? Saben fie nicht in seinem Namen geweißagt? Saben fie nicht in feinem Namen ftarfe Geifter ausgetrieben? Saben fie nicht ben Jefu, den Paulus gepre-Digt, Sittenteu fel beschworen? Sind sie

<sup>&</sup>quot;) — — if ever man deserved to be denied of the common benefits of air and water, it is the Author of "A Discourse of Freethinking." a The Guardian. no. 3.

nicht Engel bes Lichts, und besiken bie genaueste, richtigste, deutlichste und lebendig= fte Einsicht von den Elementen und Do= menten guter Sandlungen? Ift nicht ibr einziger Maßstab der hohern Meßkunst eine Sandbreit langer als eine gemeine Elle, und ihr Megtischel breit genug zur Gestalt und Form der deutlich erkannten Großen, Die in allen ihren Kraften des Leibes und der Gee= le, und aufferhalb in der Stadt Gottes wirklich gemacht werden konnen? Sind sie nicht von ihrer Werkheiligkeit bis in den innersten Sibern ihres empfindfeligen Bergens überzeugt und durchdrungen? Sind sie nicht Schriftsteller vom ersten Range, Die feine groben Vorstellungen in ihren Versuchen verewigen, und von denen die Nationen Deutsch= lands ihre beste Bildung erwarten ? Sind sie nicht Kackeltrager einer erleuchteten und der Die= ligion zuträglichen Sittenlehre? Sind ihre Rleck fugeln fur den offentlichen Unterricht nicht berrlich und trefflich? - Ja, was noch mehr, find fie nicht Prediger der Rechtschaffenheit, welcher Ende fenn wird nach ihren Werfen?

Non haec iocofae conueniunt lyrae.
Quo, Musa, tendis? Define, pervicax
Referre sermones DEORUM et
Magna modis tenuare paruis.
Horat, III. Od. 3.

#### Nacherinnerung.

Sich bitte die Manes Zinsendorfeios taufendmal um Vergebung, auf ihre Rechnung ein Werk des fel. Grafen von Shaftesbury\*) geschrieben zu haben. Um einige Ruganwen= bung von diefem Grrthum, deffen Ertenntnig ich meinem fofratischen Nachbar schuldig bin, für meine Lefer zu machen, wage ich eine neue Muthmaßung, nach welcher Vernunft und Tugend, deren Name jedem Men-schen ehrwurdig sehn muß, durch Großspre= cher der Bernunft und Tugend, und fur ihre Ehre mit Unverstand eifernde Apologisten, bald eben so zwendeutig, verdachtig und lacherlich werden durften, als jene Lofungeworter gu Ber= renhut, deren Ginn jedem Chriften vom romi= fchen Raifer bis zum blinden Bettler, wenn fie fich nicht einer febr elementarischen, ich mag nicht fagen, unmoralischen Unwissenheit schul= dig machen wollen, heilig fenn muß. \*\*) - 3ch will mit meinen Lefern gar nicht als mit & eift= lichen reden, und habe das gute Vertrauen , daß es auch unter meinen Landsleuten, Die fich um die Rirchengeschichte ber Vernunft und

<sup>\*)</sup> Inter socraticos notiffima fossa cinaedos.
Iuv.

<sup>\*\*) — —</sup> quod

Aeque pauperibus prodest, locupletibus aeque,

Aequeneglectum pu eris senibus que nocebit, Horat. I. Epist. I.

Samanns Schriften IV. 3h.

Moral so verdient gemacht haben, noch fromme und scharfsinnige Gottekgelehrte gebe, welche mit dem Talent der Beobachtung und Phisosophie zu wuchern wissen, ohne deßhalb das Schild jenes hollandischen Seifensies ders auszuhängen. — —

Young, der die Grobheit beging, den hoffartigsten Lugengeist einer Vertraulichkeit mit dem menschlichen Geschlechte zu beschuldigen, gegen dessen Schönheiten und geheime Reihungen so manche heutige Gottesgelehrten und Weltweisen, gleich den antediluvianischen Kindern Gottes, gar zu zärtlich und brünstig scheinen, — Young, sage ich, der, obgleich ein bitterer Freund, doch immer ein Freund der Moral war, hat mit einem horazisch schlauen Nachdrucke gesungen:

Talk they of morals? O Thou BLEEDING

Thou maker of new morals to mankind!
The grand morality is love of THEE.
,, As wife as Socrates" if such they were,
(Nor will they 'bate off that sublime renown)
,, As wife as Socrates" might justly stand
The definition of a modern Fool.

The Christian Triumph.

Reue

# Apologie Buchstabensh

Dber:

Aufferordentliche

Betrachtungen über die

## Orthographie der Deutschen

nou

S. S.

Schullehrer.

— et nobilis et decens, Et pro solicitis non tacitus reis, Et centum puer artium, Late signa feret militiae TVAE.

Zweite verbefferte Ausgabe.

Pifa, 1773.

v d a a Trea-6 8 50 MB 00 B MATERIAL PROPERTY. 117 2 114 11 3 1 5 1147219 271.01 (C) A (S) and the second or the store should be stored THE RESERVE OF THE PARTY OF THE OF THE OWNER OF THE OWNER,

Bu gegenwartigen Betrachtungen über Die Orthographie giebt mir ein außerorbent= licher Religionslehrer, mit den erften Buchstaben C. I. D. Anlaß, "der von sich , sagt, er sen von der allgemeinen, gefunden und praktischen Menschenvernunft bevoll= "machtigt, unfern beutschen Ropfen neuer= ,lich zu fagen, wie der Buchstaben b, der "nie ausgesprochen wird, von unacht famen, "undenkenden Brodschreibern und "sogenannten Kanzellisten zwischen die "Sylben eingeschoben worden fen, und daß "diese Schreibart desselben Buchstabens h als "eine unnube, ungegrundete, in den Augen valler Auslander barbarisch erscheinende und unserer Nation schimpfliche Gewohnheit ab= "geschafft werden muffe."

the second and provide the contains

Character of the Constitute of

Ben aller Sanftmuth seiner achten Religion, ben aller Gründlichkeit, womit er die Beschuldigung einer Enthusiasteren zu widerlegen sucht, schilt er alle deutsche Kopfe, die ein nie ausgesprochenes h in der Mitte und am Ende einer Sylbe oder Worts schreiben, für Sclaven! — Ja, er beschließt seine zufälligen, zur Hauptsache sich passenden Gedanken mit dem Orakelspruche: "Wer in der Orthographie des "kleinen Buchstabens h nicht treu ist, der ist "auch in den großen Offenbarungen und "Geheimnissen der allgemeinen, gefunden und "praktischen Menschenreligion gerne untreu "und ungerecht."

Der Verfasser giebt sich zwar selbst bas ruhmliche Zeugniß, "daß er überall auf die be-,stimmteste Deutlichkeit der Gedanken bringe , "jedes Wort gang genau erklare, mit feiner Sakung was zu thun habe, beren Grund fich "nicht absehen ließe, von feinen unm oglich en und übertriebenen Postulaten was mif= "fen wolle u. f. w." Aller diefer Gelbstruhm ist aber desto unverschamter, da er die ganze Last feiner Methode in der obwaltenden Sache des Buchstabens h nicht mit einem Finger berührt. Eine so handgreifliche Untreue und schrevende Un gerechtigfeit ben einer or= thographischen und bennahe kindischen Pedan= terie, wird die verftandigften Perfo= nen in der gangen Ration überzeugen, was der aufferordentliche Religion 8= Lehrer für ein armer Sunder in den Au= gen feiner eigenen fogenannten allgemeinen, gesunden und geubten Menschenvernunft sep, und wie wenig Gnade er felbst vor ihrem

barmherzigen Richterthrone sich zu versprechen

habe.

Wenn ein Enthusiast auf deutsch ein Begeisterter heißt: so scheint der Verfasser der zufälligen, zur Hauptsache sich passen den Gedanken über den Buchstaben h,, aus der Eingebung seiner hochgeloben, ten Menschenvernunft die unge wöhnlichen, sten und unde utlich sten Sprüche hervorzzubringen, und in einem alzustarken Triezzubringen und in einem alzustarken Triezube eines Uffects oder in einer übertriebenen "Vorstellung" das Eruciat gegen einen unzschuldigen Hauch zu predigen, den einige Sprachgrübler nicht einmal für einen Buch-

staben haben erkennen wollen.

HEAUST

Geneigter Leser! ich bin kein abgedankter noch abgesetzer, wiewohl ein bereits ziemlich bejahrter Schulmeister. Aus einigen stücktigen Blattern, die ich, als ein der Jugend wahres Bestes su chender Lehrer habe abdrucken lassen, ist es jedermänniglich bekannt, wie es unmer mein einziges Ausgenmerk gewesen, meine Schüler, deren Anzahl sich gegenwärtig auf 120 beläuft, zu einer anständigen Rechtschreibung in unserer Muttersprache anzusühren. Von meiner lieben Ehefrau und ältesten Tochter in meinem Schweiß = und Blutsauren Amte unterstüßt, esse ich mein Salz und Brod mit Freuden, und trinke, nach verrichteter Arbeit, mein Kannchen Bier mit gutem Muth. Der liebe

Water in der Hohe wolle mich auf meine alten Tage vor der dreyfachen Versuschung bewahren, "mir durch ausservotentlis",ches Büchermachen Lebensmittel zu verschaffen, "in ein fleischliches und pharisäisches Vertraus",en auf die Orthodoxie meiner Orthographie "zu fallen und eine solche Buchstabenmenges",ren, als der ausservotentliche Religionslehs",rer unter die Nationen Deutschlands einzus",sühren im Schilde trägt, beh der mir ans",vertrauten Heerde beiderleh Geschlechts zu "verstatten."

Ich kenne ben Namen meines Gegners bloß nach seinen drey Anfangsbuchstaben. Dem geneigten Leser, der ihn noch weniger kennen mag, will ich aus der vor mir liegenden Urskunde einen kleinen Auszug von desselben Lesben und Meynungen mittheilen, um mich zu rechtsertigen, wennich ihn für einen Mann halte, mit dem ich mich hoffentlich nicht schämen darf, ein paar gedruckte Bogen zu wechseln oder mich in einen orthographischen

Zwenkampf mit ihm einzulaffen.

"Herr E. T. D. hat vor etlichen 40 bis "50 Jahren auf einer etwas verdächtigen Uni= "versität, wie es scheint, etwas kummerlich "studirt. — Er hat, bey freyern Umständen, "die Schriften eines unsterblichen Wolf in "deutscher und lateinischer Sprache, einige "Jahre hindurch, in einer der besten und da= "zu unverändert bestimmten Tagesstunden mit "mechanischem Bedacht durchgegangen, um
"zur Erkenntniß deßjenigen zu kommen, was
"Begriffe, was Zusammenhang der
"Gedanken, was denken heiße — Er
"hat viel hundertmal wider sein besser Wissen
"und Gewissen, wie er gegenwärtig schreibt, da"mals diffentlich gepredigt; ausser einigen grie"dischen und lateinischen Büchern, das neue
"Testament und einige Stücke desselben mehr
"als einmal überseht und erläutert" — Ist
es nicht Jammer und Schade, daß ein so
rühmlich angewandtes Leben durch die ärgste
Verrätheren gegen einen unschuldigen Buchstaben verdunkelt werden soll?

Ungeachtet nach dem eigenen Gestandnisse bes Werfassers seine Meynungen weder neu noch unbekannt find, fo scheinen fie doch alle ziemlich der Würde eines aufferordentlichen Religionslehrers und dem Geschmack seines er= leuchteten Sahrhunderts angemeffen zu. fenn. Er halt feine Geele ,,fur eine Gigenschaft "seines aufferst kunftlich und weise eingerich= "teten Leibes," der aber ehester Tagen, wie ein wustes, unbewohntes, altes haus einfal= "Gine abstammende Gigenschaft sen wird. "jener leiblichen Eigenschaft ift feine Ver= "nunft," groß wie die Diana der Ephefer, wunderthatig wie ihr vom himmel gefallenes Bild, und eine eben fo unbefleckte heilige Jung= frau. "In einer forgfaltigen Ausubung Des bunfel ften Inffincts besteht feine allgemeis

"ne, gefunde praftische Religion und ber fla-"re Vaterwille Gottes über alles Unageziefer und Unkraut der Erde" -Unter allen unbegreiflichen, sich einander wi= bersprechenden und unfruchtbaren Betrachtun= gen über seine Menschenreligion ist die seltsa= me Erscheinung eines orthographischen Ka= nons, ein mabrer Gott ex machina, bem meine gegenwärtigen Betrachtungen eigentlich gewidmet sind.

Weil Buchstaben nicht nur Zeichen articulirter Tone sind, sondern auch oft Splben und bisweilen Worter, ja fogar ben Namen eines aufferorbentlichen Religion Blebrers vorstellen konnen: so ist leicht zu erachten, daß fein philosophi= scher Begriff von einem Buchstaben allgemein genug senn wird, auch auf einen bloßen Sauch

oder Spiritum zu paffen.

Run lagt uns zur Sauptsache schreiten und versuchen, ob es uns gelingen wird, den zureichenden Grund bes Sages ab zu fe ben, daß der Buchstabe 6 weder in der Mitte noch am Ende einer Splbe geschrieben werden muffe.

#### Erste mögliche Antwort: weil er nicht ausgesprochen wird.

Ich gebe diese Antwort für nichts als moglich aus, ohne folche meinem Gegner wirklich aufzuburden, damit ich mich nicht zu früh seiner zu schämen anfangen müßte, wenn er es im Ernst für einen Grundsatz unserer Orthographie und der allgemeinen Menschenwernunft ausgeben wollte; "daß kein "Buchstabe, der nicht ausgesprochen wird, "geschrieben werden, und folglich die Aus"sprache der Buchstaben die einzige und hoch"ste Schiedsrichterin der Rechtschreibung für
"deutsche Köpfe sehn müßte."

Wenn das h in ber Mitte und am Ende der Splben deswegen ausgelassen werden soll, weil es nicht ausgesprochen wird: so müßte noch vielmehr jede Verdoppelung eines Mitslauters am Ende jeder Splbe wegfallen. Ist es wohl einer noch so allgemeinen, gesunden und geübten Menschenzunge möglich, ein U, ß, tt, mm, nn, auszusprechen? Demungeachtet bedient sich der Verfasser einer ausservertichen ihm eigenen Verdoppelung in dem Vorwörtchen ann, ohne daß ich ihm ein anzberes Wunder in der Aussprache dieses doppelzten Mitlauters als durch die Modification des Selbstlauter sicht das Zeichen der Aspiration geschickter sehn, als die für die Zunge eben so unmögliche Verdoppelung eines bestimmten articulirten Tons?

Der Kanon, keinen Buchstaben, welcher nicht ausgesprochen wird, zu schreiben, ist das unm dglich ste und übertrieben ste Posstulat in der Ausübung. Wozu ist der Versfasser selbst, nicht nur in Ansehung aller übrigen Buchstaben, sondern sogar des h, seinen eigenen Sahungen untreu, und warum schreibt er nicht in anstatt ihn und inn anstatt in oder ir anstatt ihr und tun anstatt ih un, um wenigstens dem Schein einer Analogie Genüge zu leisten? Welcher Grund läst sich aber absehen von seiner partepischen Ausnahme aller übrigen Suchstaben und seiner ungerechten Strenge gegen einen Hauch, der kein artikulirter Ton ist?

Sollte die Aussprache der Buchstaben auf einen so allgemeinen Richterthron über die Rechtschreibung erhoben werden, als sich die sogenannte Menschenvernunft über die Religion unter dem Deckmantel der Freyheit anmaßt: so läst sich das Schicksal unserer Muttersprache leicht absehen. Welche Spaltungen! welche Babylonische Verwirrung! welche Buchstabenmengeren! Alle Mannigfaltigkeit der Dialecte und Mundarten und iherer Siboleths würde sich in die Bücher jeder Provinz ergießen, und welcher Damm würde dieser orthographischen Sündsluth wiederstehen können? Das aus der rauhen Mitternacht Deutschlands verstoßene h würde sich in den Schriften größerer und milderer Nas

tionen des heiligen romischen Reichs mit solcher Ueppigkeit vervielkältigen thuen, die mit der weisen Frepgebigkeit eines berühmten Uebersehers heiliger Pergamentrollen in sehr einzelnen Fällen, sich gar nicht vergleichen ließe. — Kurz, alles gesellschaftliche Band der Litteratur wurde unter den Nationen Deutschlands in wenig Jahren zerrissen werden, zum größten Nachtheil der ächten, allgemeinen praktischen Religion, ihrer Ausbreitung und des durch sie verheißenen Frieden —

Mit was für Gereissen aber kann ein Mann, der so sehr auf die bestimmte ste Deutlichkeit der Gedanken und eine sorgfältige Treue in Kleinigkeiten dringt, die kleinen orthographischen Hüssemittel zur Deutlichkeit und besserer Bestimmung der Begrisse aus dem Wege räumen? — Ein deutscher Kopf, mit dessen Kalbe Wolf sich unsterblich gepflügt, hielt alle Wurzeln unserer Muttersprache für einsplbig und die Beschkweise sür die Wurzel der Zeitworter. Führ ist also der Stamm des Zeitworter. Führ ist also der Stamm des Zeitwortes führ en. Warum sollte die etymologische Eigenschworen zu haben, nicht dem h vorzüglich zu statten kommen, um den Unterschied in nachstehenden zwo Zeilen eines alten Kirchenliedes sinnlich und augenscheinlich zu machen:

Der bu fur mich gestorben. Fuhr auch mein Berg und Sinn.

Bestimmt aber die Aussprache der bloßen Buchstaben schon die Aussprache eines Worts? wie sollte die bloße Aussprache der Suchstaben die Rechtschreibung bestimmen können? Kann denn ein Kind lesen, sobald es mit dem Abc fertig ist? Ja, kann es einem außerordentzlichen Religionslehrer seines erleuchteten Jahrshunderts unbekannt sehn, daß alle Kinder buch stabir en mussen, ehe sie lesen lernen, und eben so gut unterrichtet werden, Sylben als Suchstaben gehörig auszusprechen?

Geneigter Leser! Ungeachtet meines ernstlischen Vorsatzes, mich aller zufälligen, sich zur Hauptsache noch so passenden Gedanken zu entschlagen, und ihnen als so viel leidigen Versstuchungen dunkler Vorstellungskräfte ritterlich zu widerstehen, muß ich nur dieses eine mal im Vorbengehen anführen, daß ich willens bin, meinem Gegner weit mehr Gerechtigkeit widersfahren zu lassen, als er von gewissen politischen Thorschreibern der deutschen Litteratur in ihren allgemeinen, kaltsinnigen und gleichzultigen Recensionen erwarten darf; welche zu ihrer privilegirten Untreue und Ungerecht igkeit im Urtheilen noch den größsten Und ank gegen den außerordentlichen Religisonslehrer ihres erleuchteten Publici häufen, unterdessen sie mit dem Nierensette seiner

Meynungenihre Romane, Wörterbucher, Provincialbriefe und Versuche betreusen, um alle Heiden und Thoren in Deuschland zum Frentische ihres neuen himmels einzuladen, und sämmtliche Weisen nach dem Fleisch, sämmtliche Gewaltigen, sämmtliche Edlen so selig im Geist zu machen, als, nach einem bekannten Liederdichter ihrer allgemeinen Kirche, der weisland unverdroffene Hercules ben der Freudentafel seines jovialischen Varters sich es schmecken läßt. \*)

Es ift allerdings nicht ohne, daß das kleine h ein großer Stein des Anstoßes ist, und daß überhaupt das muhselige Joch des Buchftabirens durch den Kanon der Auslassung alser Buchstaben, die nicht ausgesprochen werden, besonders aber des kleinen unbedeutenden h unsäglich erleichtert werden möchte. Ein Schriftsteller, der, wie unser Verfasser, keinen Buchstaben ohne Nachdenken und Ueberslegung geschrieben, hat diese Schwierigkeit für Buchstabierschützen im starken Lichte der Menschenvernunft deutlicher und lebhafter empfunden, als es undenkende Brodschreiber nösthig haben und kähig sind. Daher ist er auf den gutherzigen Einfall gerathen, diesen Fels

<sup>\*) -</sup> Sic Jovis interest
- epulis impiger Hercules.

ber Aergernif seinen Lefern, fo gut er gekonnt,

aus dem Wege zu raumen.

Meine Absicht ist es gar nicht, auf ir= gend eine Urt unfern deutschen Ropfen zu nabe gu treten ; wiewohl ich in Ginfalt glaube , daß es weder allen Schriftstellern, noch felbst Runft= richtern unfers erleuchteten Jahrhunderts ge= lingen durfte, den zureichenden Grund deut= lich abzusehen, warum man o = ha buchsta= bieret und dennoch ein bloßes o ausspricht und warum man f = i = e = ha durch ein blo=

Bes fi verlauten låßt?

Es wurde daher eine sehr wurdige Unter= nehmung eines für die allgemein, gefunde, praktische Menschenvernunft patriotisch gesinn= ten Berlegers fenn, eine neue Ausgabe ber Betrachtungen über die Religion burch C. I. D. im ftrengsten Geifte bes neuen orthographischen Kanons und mit ganglis cher Auslassung aller nicht ausgesprochenen Buchstaben, ohne Unseben der Person eines Selbst = ober Mitlauters, zum allgemeinen Schulbuche auszuarbeiten. Durch eine folthe Ausgabe wurde das bisherige Joch der Leh= rer und Schuler, und alle Ceremonien der Buchftabung überfluffig werden.

Giner bereits vom weisen Uri fto teles \*)

gemach=

<sup>\*)</sup> ΔΕΙ γας πισεύειν τὸς μανθάνοντα. Περὶ σοφισικών ελέγχων. Ι. 2.

gemachten Beobachtung zufolge, wird der erste Same des verderblichen Glaubens ohne Einsicht des zureichenden Grundes, beym Buchftabiren ausgestreut, wo ein Kind auf guten Glauben eine Sylbe von drep Buchstaben z. E. i = e = ha wie ein einzigest i aussprechen lernt. Hier wird also der Anfang gemacht, die unbegreislichsten, aller Kinderverzunft widersprechenden und zugleich unfruchtbarsten, Sahungen blindlings nachbeten zu lehren, und sie Schülern einzubläuen.

Ferner bekommt die Seele eines Kindes mit dem Lurus der Buchstaben die allerersten Einstrücke des schädlichen Ueberflusses und der Ueppigkeit in Moden des kunstlichen Fleisses und Wißes, die der allgemeinen, gesfunden und praktischen Menschenvernunft, Religion und Orthographie leider! ins Kaust-

chen lachen.

Gine solche, im strengsten Geiste des orzthographischen Kanons von der Aussprache, mit Sorgfalt in Unsehung der Rechtschreisbung ausgearbeitete, neue Ausgabe der Betracht ung en wurde bald alle Nationen Deutschlands über den wahren Namen und Character des außerordentlichen Religionslehzers vereinigen. Alle bisherige Spaltungen und Schismen: "ob der Mensch ein gläus"biger oder ungläubiger — ore — aner "— ist e oder ein bloßer quod dicere no-hamann's Schriften IV. Ih.

"lo sen ?" wurde auf einmal entschieden und gleichsam abgeschnitten senn. Ganz Deutschland wurde mit einmuthiger Stimme das Mahlzei= chen der allgemeinen, gefunden, praktischen Ver= nunft in der bloßen Orthographie ihres Pro= pheten erkennen, ihn laut segnen und sein außerordentliches Verdienst durch ein mild= thatiges Prytaneum verewigen für ihn und seine warmen Brüder im Geift, welche Das Spftem der allgemeinen Menschenvernunft durch Romane, Worterbucher, Provinzialbriefe und fleine Verfuche zu beschneiden, zu schnäu= zen, zu lautern und zu erbau= en unermüdet sind, um die enge Pforste und den schmalen Weg zum Leben weit und breit, ja selbst ein heiliges Ministerium, wider die ganze Bestimsmung seiner Natur gemeinnüßig zu machen, sammtlichen Seiden und Thoren unter den Nationen Deutschlands -

Doch ich will zehnmal lieber mit einem Blindgebornen vom ersten und vierten Tagewerk der mosaischen Schöpfungsgeschickte, oder mit einem Taubgebornen von der Harmonie einer winzigen Nachtigall und eines welschen Verschnittenen mich aus dem Othem in den Wind reden, als långer mit meinem Gegner mich überwerfen, der nicht einmal fähig ist einzusehen, daß eine allgemeine, gesunde, praktische Menschensprache, und Menschunde,

schenvernunft und Menschenreligion ohne will= führlich e Grundsage sein eigener Backofen von Eis sind. Ich eile daher zur

## zwoten wirklichen Antwort:

"das nie ausgesprochene b "ift von unachtsamen Schrei-"bern zwischen die Solben "eingeschoben worden. Es ift "der Gebrauch der fogenann= iten Kangellisten und Die "Gewohnheit undenfender "Brodichreiber. Gin Menich, "ber mit Gedanken fcreibt. foll fich nach folden Leuten "nicht richten. Es ift eine un= "gegrundete, in den Augen ber "Auslander barbarisch erschei= "nende, alfo unferer Ration "schimpfliche Gewohnheit, Depren Feffeln fich nicht ichicken "fur die Frenheit deutscher "Ropfe, Augen, und Fin= .. aer.11

Geneigter Leser! ich kenne einen Mensichen — Ob er ein Bosewicht oder ein bloßer Geck sey, weiß der allwissende Herzenskundiger besser als ich und du — Diesser Mensch hat auf zwo Kanzleyen ein en

9

Monat und sech & Monate umsonst gedient — Er konnte zu dem bescheidenen Glück, in seinem Vaterlande ein ehrlicher Thors schreiber zu werden, nicht gelangen, vor überlegener Concurrenz invalider Schußpußer und Broddiebe. Gegenwärtig ist er ein der Jugend wahres Bestes such ender Schulmeister, welches im Grunde venerabler ift, als, ein wohlbesstallter Landplacker, Stuttenmäckler und Jorsdan Mamamuschi von drey Schlafsmüßen ohne Kopf, außer zur Geldsfüch sein der zur Geldsfüch sein bestes zur

Unsere deutschen Kopfe auch zu rühmen: so bleiben selbst die Kanzellisten und Schönschreiber der allgemeinen Menschenvernunft und Religion, noch bis auf den heutigen Tag dem Sprachgebrauch in der Schreibart des kleinen Buchstabens h treu, und schämen sich mehr der orthographischen Frenheit, als aller übrigen außerordentlichen Mehnungen ihres Iahmen Meister Martin

Wenn aber nach seinem eigenen Glaubensbekenntniß sich die Sprache und ihre Recht= schreibung "auf den Gebrauch der verstän= "digsten Personen in der ganzen Nation grün= "det" wie hat es in aller Welt einigen undenkenden Brodschreibern und sogenannten Kanzellisten gelingen können, eine solche barba= rische und schimpsliche Plusmacheren des Buchstabens hallgemein zu machen? War denn kein einziger gewissenhafter Kanzleprath oder Kanzlepdirector, der diesem Unfuge steuerte? Waren die Augen aller leser so bezausbert als die Finger einiger undenkenden Brodsschreiber? Bestand der ganze Staat aus Phissosphen à la Turque? Eine poetische Erzähslung dieser Begebenheit ohne Zeit und Ortwürde für die historische Andacht unsers positischen Jahrhunderts ungemein unterhaltend sein —

Welche Ausländer meynt aber der aus

Berordentliche Prophet? Wozu redet er nicht
deutlich und bestimmt? Meynt er die Franzosen? — Ich habe mich von Jugend auf vor ihrer Sprache wegen des vers haßten zweydeutigen Namens gefürchtet — Meynt er die Engländer? — Als

Schulmeister habe ich die englisch e Kranks heit, doch Gott lob! an keinem meiner leiblichen Kinder, kennen gelernt; zaber ihre Sprache war zu meiner Zeit noch nicht Mode.

Ich weiß also freylich nicht, ob diese beiden Nationen in der That so gewissenhaft sepn mögen, jedes geschriebene h mit bestimmter Deutlichkeit und alta voce distincte, wie jener lustige Lateiner, auszusprechen; gleichwohl habe ich in meinem armen Vaterlande ungemein viel große und kleine Franzosen deutsch sprechen gehört, die eben so unverantwortlich, wie der außerordentliche Religionslehrer, uns

fer deutsches h gemißhandelt haben, und übershaupt habe ich gegen beide Nationen zu viel Borurtheil, daß ich sie mit unsern deutschen Röpfen gar nicht vergleichen mag.

Sind es also etwa Sollander, die und wegen eines kleinen Buchstabens fur Bar= baren schelten? — —

Geneigter Leser! so ein großer Freund ich noch bis auf den heutigen Tag von Tabas gien bin: so habe ich doch ein für allemal das Gelübde gethan, mich in keine hollandisschen Streitigkeiten, sie mögen die Orthographie oder Orthodorie betreffen, jemals in meinem Leben einzulassen — Es hat mir leider! mehr als ein blaues Auge gekostet. Diese Barbaren verstehen weder Scherz noch Christenthum; sondern sind mit einem Worzte Hollander! Ihre Zunge ist ein blankes Messer — Ich komme nunmehro mit gerührzter Feder zur

lehten blos wahrscheinlichen Beants wortung der Frage: "wie der "außerordentliche Religionss"lehrer auf die orthographische
"Reheren verfallen, das h, weil
"es nicht ausgesprochen wird,
"in der Mitte und am Ende der
"Splben (alle ausländische
"Wörter und einige willkührlis

"che Kleinigkeiten ausgenom=
"men) auszulassenund die Necht=
"schreibung seiner Mutterspra=
"che durch eine so ungegründete
"als unbefugte, den Augen al=
"ler verständigen Leser abge=
"schmackt erscheinende, und selbst
"den Fingern des Verfassers
"schimpsliche Veruntreuung und
"Unterdrückung eines kleinen
"Buchstabens zu verhunzen?

Meinen bisherigen Betrachtungen und dem Anhange von den Wirkungen dunkler Vorstellungen zu folge, ist nicht anders zu vermuthen, als daß ein so außerordentlicher Verfolgungsgeist in Ansehung eines unschuldigen Buchstabens, eine Wirkung der grobsten Unwissenheit und possierlichsten Eitelkeit seyn muße.

Es giebt eine Art von Unwissenheit im Willen, welche weder durch Ehristian = Wolfische Verdienste in lateinischer und deutscher Sprache, noch durch die sorgsaltigsten Uebersehungen und Erläuterungen heiliger Schrift geheilt werden kann. Diese Art von Unwissenheit, dunkt sich rein und ist "doch von ihrem Kothe nicht gewaschen.", Sie "trägt ihre Augen hoch und halt ihre Augen-"lieder empor," anstatt sich ihrer Schande zu schämen. Diese Art von Unwissenheit bläht

sich und spricht mit paußenden Backen: "Un=
"sere Vernunft ist allgemein, gefund und ge=
"nugsam geübt!" ohne zu wissen, "daß sie
"ist elend und jämmerlich, arm, blind und
"bloß." Ist es, menschlich zu reden, wohl
möglich, daß ein solcher jemals zum tlaren
Bewußtsenn eines seiner Seele vermuth=
lich behm ersten Dasenn, ja vielleicht schon in der
Gebährmutter seines künstlichen Leibes einge=
pflanzten Idiotism us gelangen könne,
ungeachtet sich selbiger so augenscheinlich in
seinem ganzen Leben als in den von ihm
an Kindesstatt angenommenen Meynung
gen offenbaren mag; aber seinen eigenen Au=
gen ist er verborgen. —

Die grobste Unwissen heit und frechte Eitelkeit! Kräftige Frrthümer und ein mehr als wunderthätiger Aberglaube an Lügen- und Geheimnisse der Finsterniß und Bosheit! — — Haldstarige Stupidität in pallio philosophico und eine reissende Brutalität in Schafstleidern gegen den allein wahren Gott und das Ebenbild seines unsichtbaren Wesens in menschslicher Natur! — — Stumme Gräuel und Seelenmord! — Ein Taumelstelch — trunkener, köckender Vernunft, der, wegen ihres verdorbenen Magens oder Heigh, das Blut der Zeugen IESU,

die Kraft ihrer Beweise, in den Scheis

tel gestiegen. - -

Dou unwiffender Schmaber gottlicher Borfebung und allgemeiner Menschenvernunft! fich es nicht für ein blindes Spiel des Zufalls an, daß die Orthographie des außerordentlichen Religions= lehrers sich eben so sehr zur Sauptsache paßt , als zum Beifte feines erleuchteten Jahr= hunderts, deffen philosophische und politische Geschichte ein wahrer Dithy= ramb fur den historischen Glauben jener altvettelischen Geschöpfe ift, welche gittern! und beren Dasenn, ungeach= tet des hand greiflichen Ginflusses ihrer Gin= gebung, der Prediger ihres hiftori= fchen Blaubens bloß deshalb laugnete, weil der grave Wolfianer damals eben in Bebanken schrieb. -

Geneigter Leser! Meine drey Classen warten auf mich, und ich muß von dir Abschied nehmen ohne einige Hoffnung, dein Antlitz jemals wieder zu sehen. Mein Geschlechtstan am e wird aus dem Buch e des Lebens bald genug ausgestrichen werden, und mit der verjährten lutherischen Bibelübersehung zugleich untergehen, wo du ihn noch, wenn dir was daran gelegen, in den Weissagungen des Jerem ia gegen Moab XLVIII. 12. finden kannst. Der kleine Buchstabe h, mit dem sich mein gut er Taufname Beinrich ansängt.

mag für sich selbst reden, wenn ein Othem in seiner Rase ist. Ich will mich weder um sein künstiges Schicksal, noch um die ganze Welt, die im Argen liegt, weiter bekümmern, und sehe jeden Abend dem Schlaf und seinem Bruder bey meinem Pseischen und Kännchen entgegen. Mein Vater in der Hohe wird schon für meine arme Witt we und unmündigen Kinder sorgen, ohne daß sie nöthig haben werden, vor Baal und seinen Ministern und Pfassen daß Knie zu beugen, oder außerordentliche Buchstaben = Vernunft = und Religionsmenger zu werden — Lebe wohl! — ja ewig wohl!

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Neue Apologie bes Buchstabensh von ihm selbst. apply and might

The kleinen Propheten von Bohmisch = Breda! Wundert euch nicht, daß ich mit Menschenstimme, gleich jenem stummen lastbaren Thier, zu euch rede, um eure Uebertretung zu strafen. Euer Leben ist daß, waß ich bin — ein Hauch. Denkt also nur nicht, daß ich vor euch kriechen, um meine Erhaltung winseln oder es bejammern soll, aus euren Schriften ganz und gar verbannt oder ausgerottet zu seyn. Ich sehe es für eine Ehre und Wohlthat an, dem Dienst eurer Sitelseit weniger als meine selbst = und mitlautenden Brüder unterworsen zu seyn.

Mein Daseyn und meine Erhaltung ist die Sache besjenigen, der alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Worte, und der geschworen und gesagt: "Bis daß himmel und Ers

"de zergehen, wird nicht zergehen der klein=
"se Buch stab noch ein Tuttel. —

Ihr kleinen Propheten von Bohmisch = Breda! ich sehe euch, daß ihr in allen Stücken alzuabergläubisch seyd. Der unsichtbare und folglich euch unbekannte GOtt ist freylich der Vater der Vernunft und Religion, die aber Geist und Wahrheit, euren Sinnen daher eben so verborgen sind, als der un sichtbare und folglich euch unbekannte GOTE.

"Das kein Auge gesehen hat, das kein "Ohr gehört hat und in keines Menschen "Herz gekommen ist" — Hierin besteht die einzige Religion, die eines hochsten Wesens würdig und ihm anståndig ist, und die GOtt für diejenigen bereitet hat, welche Ihn lieben.

Ist aber wohl menschliche Liebe ohne Bekanntschaft und Sympathie möglich? — Ihr rusmt euch, Gott zu kennen; wie
send ihr zu dieser rühmlichen Erkenntniß gekommen? — Durch Betrachtung seiner Werke —
Woher wist ihr, daß diese Werke ihn besser kennen als ihr selbst, und sind sie nicht weit
unfähiger, als ihr selbst, dieser hohen Off enbarung, und euch solche mitzutheilen? Um
einen bloßen Menschen — und den vertraulichsten von allen — euch selbst kennen zu lernen, würdet ihr euch wohl auf außerlich e Werke verlassen? Wie wenig ahnlich, wie entfernt und fremd, ja wie widersprechend sind selbige nicht den Tiefen des in wendigen im Herzen verborgenen Menschen!

Lugt also nicht gegen die Wahrheit mit eurer pralerischen Kenntniß von Gott; denn Lugen gehoren zur Weisheit, Die irdisch, menschlich und teuflisch ift. Eugen find alle Sagungen eurer fogenannten allgemei= nen, gefunden und geubten Vernunft - unbegreiflicher, widersprechender und unfruchtbarer als alle Geheimnisse, Wunder und Zeichen des allerheiligsten Glaubens, den ihr eben fo umsonst verfolget, als der außerordentlichste Religionslehrer eures Jahrhunderts in feinen zufälligen zur Sauptsache paffenden Gedanken mich, der ich mit euch rede, gleich jenem stummen laftbaren Thier, um der Thorheit des Propheten zu wehren, den es trug, und das er schlug im Affect seines Unglaubens oder seiner noch übertriebeneren Leichtgläubigfeit.

Ihr fleinen Propheten von Bohmisch= Breda! um die Erkenntniss des hochsten Wesens auf eurem fleinen Irr= stern, wie ihr ihn selbst nennt, wirklich her= vorzubringen, bleibt wohl kein natürlicheres und

vernünftigeres Mittel übrig, als daß einer eurer Brüder selbst hinauf gen Himmel fahre, und wieder hinabfahre in den Abgrund der Todten; denn GOtt ist nicht ein GOtt der Todten, sondern der Lebendigen. Ihr aber sehd lebendig todt und eure wahre Bestimmung ist, durch den Tod erst zum Leben hindurch zu dringen.

Lå stert nicht mit falscher Zunge, die von der Holle entzündet den ganzen künstlichen Mechanismum eures Wandels schwarz macht. Euer Haß gegen Gott ist, wie sein Zorn über euch, unendlich; jener Wurm, unsterhlich und dieses Feuer unaustöschlich. Denn, denn erst redet von natürlicher Liebe zu Gott, wenn alle Körper eurer Erde die Kraft ihrer Trägheit und die Grundgesehe der Schwere verläugnen werden durch die Schnur eurer Wunder und er stimme.

Der Hang aller eurer Neigungen, das Dichten und Trachten eures Herzens von Jugend auf zielt zum Mittelpunkt der Erde. Eine ungehinderte Aeußerung eurer Wirksamfeit wurde euch inst unendliche Leere vom Vater des Lichts entfernen, ohne seine hohere, gnädige, unmitttelbare Anziehungskraft von oben; weil alles was in der Welt ist, nicht

bom Vater, sonbern von ber Welt ift. Ihr aber gehort zur Welt , und wer nicht von der Welt ift, deffen Sprache kennt ihr nicht, und konnt feine Worte nicht boren.

Ihr fleinen Propheten von Bohmisch=Breda! ber Gegenstand eurer Betrach= tungen und Andacht ist nicht & Dtt, sondern ein bloges Bildwort, wie eure all gemeis ne Menschenvernunft, die ihr durch eine mehr als poetische Licenz zu einer wirklichen Perfon vergottert, und dergleichen Gotter und Personen macht ihr durch die Transsubstantiation eurer Bildworter fo viel, daß das grobite Seidenthum und blindeste Pabstthum in Vergleichung eu= rer philosophischen Idololatrie am jung= ften Gerichte gerechtfertigt und vielleicht logge= sprochen sehn wird.

Ift denn die Gigenschaft jener Bilde wort er euch eben so unbefannt, als der ei= fer suchtige GDTE, an deffen Ramen und Chre ihr euch, wie Diebe und Morder, vergreift? Ift eure ganze Menfchenvernunft etwas anderes als Ueberlieferung und Eradition, und gehort denn viel dazu, das Geschlechtregister eurer abgedrosche= nen fahlen und zweymal erstorbenen Meynungen bis auf die Wurzel des Stammbaums

nachzuweisen? Ist eure Menschen verzunnft kein unbestimmtes Organ, keine wach serne Rase, kein Wetterhahn, dem wenigstens der ein mal geschriebene und bis jeht gebliebene Buchstabe eines heiligen Kanons vorzuziehen ist? Ist das berühmte Principium coincidentiae oppositorum euch ganzlich unbekannt? Der Geist ist es, der lebendig macht; der Buchstabe ist Fleisch und eure Wörterbücher sind Heu!

The fleinen Propheten von Bohmisch-Breda! Wer verlangt von euch Brief
und Siegel, daß ihr euch um Nachwelt und
Wahrheit nicht einen Psisserlings
werth bekümmert, und daß die Mehrheit
der Stimmen und Heller euer Herz und
höchstes Gut sep. Ihr sprecht: "Unsere Ba"ter lehrten den Schlendrian ihrer Zeit;
"und jucken die Ohren, die wir küheln
"müssen." Ihr Heuchler! gebt ihr nicht
selbst Zeugniß, daß ihr Kinder sept eurer Vater, und brecht den Stab über sie und euch
selbst! ——

Ein Flügelmann seines Seculi, wie Saul — und ein ihm ähnliches Parterre, indgen sich immerhin mit dem Puppenspiel eines todten Propheten und alten Weibes abspeisen lassen;

aber einem so kleinen Buchstaben, wie ich bin, eine so neue Apologie, als meine, einzus hauchen, ist, wahrlich! gar nicht euer Ding, ihr großen Propheten von Böhmisch = Breda!

Qualem ministrum fulminis alitem
Cui REX DEORUM regnum
vagas

aues

Permisit, expertus fidelem
Juppiter in Ganymede slauo,

— — mox in ovilia

Demisit hostem vividus impetus,

Nunc in reluctantes dracones

Egit amor dapis atque pugnae!

#### LETTRE PERDUE

d'un

# SAUVAGE DU NORD

à uu

### FINANCIER DE PE-KIM.

Euangelium secundum Matthaeum publicanum V. 13.

Vos estis sal terrae — — —

Se vend au pilier. N. 45. de la Bourse d'Amsterdam.

MDCCLXXIIL

# Billet - doux à l'Editeur.

Fe suis femme. C'est par curiosité et par dépit, que je trahis un drôle, que je ne reconnais plus — —

 $ce_{\overline{12}}^{1}$  Avril 1773.

CATIN.

Martyr d'une imagination, plus ombrageuse que le cheval d'Alexandre, d'une imagination laquelle avec , le mobile universel et dominant" de l'esprit démonte toute mon économie animale, je m'émancipe, Monsieur, de suppléer au désaut de ma langue, en recourant à ma plume, comme le Législateur bégue à son bâton.

J'ai été 3 jours à ronger mon frein. Me voici enfin revenu de mon engourdissement. —

La derniere réforme de la Justice a donné beaucoup d'allègement au joug de mon emploi. Il est vrai, j'y ai perdu les intérêts: mais le tems vaut un fort Capital, et mes loisirs sont les sculs trésors dont je sois avare. Concentré au coin de mon soyer, je sile mes jours et la tâche de ma lecture, comme ,,le tranquille colon du rocher de IV. 250. ,,Saba son coton. Ensin depuis quelques mois je suis devenu inconnu et étranger même à mes amis au point d'ignorer, s'il m'en reste encore un seul.

- - DEVS nobis haec OTIAFECIT.

Note. Toutes les chiffres marginales renvoient à l'Ufficire philosophique et politique des Etablissemens et du Commerce des Européens dans les deux Indes. à Amsterdam 1772 VI Tomes, gr. 8.

Avant mon recueillement présent j'ai été disirait par tant de hors-d'oeuvre, que je n'ai pu poursuivre le dessein, dont je Vous ai fait part une sois et que Vous m'aviez inspiré, Monsieur, en 1769, d'étudier l'Histoire de ma Patrie, sur les Origines de laquelle notre celèbre Bilsching vient de publier quelques essais, aussi prosonds que curieux, d'un Suédois savant, qui, en qualité de Professeur à Halle, apprendra à se borner à l'applaudissement siérile du Public. —

Mais tous les Mémoires pour servir à l'Histoire de nos Héros modernes et de leurs Ecuyers, ne valent pas, à mes yeux, les Faits et Dits du Géant Gargantua et de son fils immortel. Je présere, Monsieur, la crême philosophale de votre Maître François Rabelais à tout le fard philosophique et politique des Historiens du jour. La fantaisse me prendra encore de matagraboliser le Roman de ma vie et je m'en-

(Ecce!) hardis à laisser glisser l'échantillon d'un petit Chapitre, qui est le gouvernail du grandoeuvre, comme la langue est celui de tous nos membres et du corps social.

IV. 19. "Si c'eft aux sauvages", suivant l'enthoufiaste le plus moderne de l'humanité, "si c'est "aux sauvages à trouver les faits, et aux "sayans à en chercher les causes;"; je ne

100.

fuis pas affez ni l'un ni l'autre pour hazarder des conjectures sur les signes de la faison.

Je rêvai hier tout le dimanche au "Sy- VI. 32. "sieme des contresorces" - "C'est le pre-"mier pas du métier: celui qui ne rêve pas. ne sauroit être homme à conjectures." Les miennes ne feront qu'une prognostication Pantagrueline, et mon jargon se ressentira de la lecture fugitive du Romaniste indien.

La volonté du maître est positive, comme ses moyens, et la politique la plus tolérante envers des sujets n'est qu'un: co-GE INTRARE! Ainsi il ne reste aux sujets que la ressource d'une volonté négative et des moyens négatifs.

Pour gouverner des sujets, il faut ou les contraindre ou les tromper. On ne reuffit jamais dans cette double charge, fans hair souverainement les hommes avec toute la mechanceté d'un Tyran et d'un Sophiste, mais sous le masque d'une morale et d'une humanité hypocrites. Le maître qui aime fes sujets, seratoujours ou leur dupe, comme LE GRAND DIEU, ou leur victime, comme SON FILS LE BIEN - AIMF. Il faut donc tourner le dos au grand Dieu et à Son fils, le bien - aimé, pour étre bientôt riche \*)

<sup>)</sup> Je feray (dit - il) ce que dit le Florentin : Bras de fer, ventre de fourmi, ame de chien. C'est

ONDIT, que Berlin se plait à être le Sin
IV. 76. ge de Paris, et selonun bel-esprit, strop frivo, le, trop léger pour être politiques et trop
indiscret, trop inscient pour être philosoVI 109. phe, c'est "Paris, qui sans connaitre

110. "Même les provinces, qu'il dedai,, gne et épuise, veut tout soumettre aux
,, opérations de ses calculateurs philosophi,, ques et politiques etc. etc.

"ques et politiques etc. etc.

Le même visionnaire de l'humanité préVI 158 tend, que "loin d'encourager les sujets, un

222 "gouvernement mal - instruit n'imagine que
"des projets, au fond desquels il se sixe,
"je ne sais quel esprit familier d'iniquité".

— Ensin dans le jargon figuré de mon OriIII 432 ginal, le Commerce est "un ressort qui, for-

III 432. ginal, le Commerce est "un ressort qui, for-"cé à réagir sur lui - même, et parvenu au "point où finit son élasticité, se brise tout-

à dire: Pous devenir riche j'endureray tant de travail que mon corps en pourra porter; je me passeray aux plus petits despens qu'il me sera possible; de conscience j'en auray autant qu'un chien. Lequel dernier point s'accorde assez bien avec cet autre prouerbe: pour devenir bien-tost riche, il faut tourner le dos a Dieu, Voy. L'în troduction au Traité préparatif à l'Apologie pour Herodote — par Henry Estiene, L'an 1560. 8. Liv. 1 p. 41. — TAKY ANS GLOS Ñ. Secrat, Histor, Eccles, Lib. III cap 13. de Juli

"à - coup, et déchire la main, qui le com-

Sans connaître un feul de nos marchands, je conjecture, Monsieur, que la plupart sont plus idiots et plus malheureux que moi. On assure, que les meilleurs de leur espèce languissent en tout sens Dans le cas d'une mortalité mercantile, qui sera le légataire universel de leurs comptoirs, et peut-être de leurs familles?

Dans Rome payenne, où chacun prioit Dieu comme à Berlin, j'aurais espiré au privilége de trois enfans. Je n'en ai maintenant que deux de trop, et je les ai déjà légués à un compatriote, expatrié pour le germe de quelques talens supérieurs. Ainsi un Testament politique sera le dernier Chapitre de mon Roman philosophique ou plûtôt tragi-comique—

Foi de Prussien! je rêve — Ce n'est que le crépuscule d'une aurore boréale, messagère du Siecle d'or, où les Federies d'or désieront le numéraire de la plus brillante nuit d'hiver —

"Un de ces vils et malheureux instrumens VI.186», de la supersition, qui remplissent leur vo"cation" et la volonié du mettre — initié à
"l'art d'allier les extrémes" — "despote et IV. 82», républicain" — sidele "au milieu, sans ou"blier ni la cave ni le grenier" — Après

avoir réuffi dans la connoissance des hommes; 96. il ne lui en coutera qu'un saut pour se mettre au fait des affaires; car c'étoit un génie universel. - Toutes ses opérations et lumineuses et prégnantes partiront d'un rien, même d'un rien chaotique; car c'étoit un génie créateur - Le Tant pis! des secretaires commis et aides-de-camp fera toujours fon Tant mieux! et il employera le rebut du sens-commun et du bon-goût, comme l'Econome, l'engrais. Il en alembiquera un Alkahest pour le Salut du peuple, dont il centuplera les valeurs à la joie de son maître; car c'étoit un génie bienfaisant et honteux de faire l'Alchymie par les

V. 6. 7. dents d'autrui. - Il dédaignera ,, le Systéme "destructeur" d'un Chevalier d'industrie: car la politique de sa Muse étoit épique et le refrain de ses vaudevilles philosophiques:

Non fumum -- - fed ex fumo -- HORAT. Il osera arborer la Croix: car il étoit rou. comme un Apôtre et le Symbole des Constantin et des Julien = +. L'Evangile sera cru et prôné, une seconde fois en Prusse; et chaque Prussien fera gloire d'être crédule à l'Oracle du lieu commun: BEATI, MENDI-CI, QUONIAM, IPSORUM, EST. REGNVM. Marcio- COELORVM, qui faut mieux que la Monarchie des deux Prusses et tout le Monopole des deux Indes. - - Enfin il parviendra à trom-

Tertullianus adv. nemLib. IV. Cap. 14.

perle peuple et le maître; mais son nom sera loué et béni au-dessus du grand Financier au Sully. front négatif — — Malheur aux Pimentels de ces jours-là! Ils retourneront sur leurs mulets chargés de billon, et ils iront bâtir des Châteaux en Champagne et en Bourgogne âl'envi du Prince des Poètes, qui crévera comme le vieillard de la montagne — —

Je me flatte, Monsieur, d'avoir répondu avec toute l'ingénuité, dont je suis capable, aux questions, que Vous avez daigné me faire. Vous serez aussi satisfait d'avoir trouvé que d'avoir cherché en Prusse un de ces "Sauva-VI.213, "ges du Nord, qui adorent le Ciel malgréson "front menaçant", et qui sont "passionnés pour leur patrie" malgréson climat "dur, exacteur, IV.104. violent et sourbe."

Permettez moi encore, Monsieur, de Vous souhaiter de tout mon coeur, un heureux retour à la Cour de notre s a lo mon, qui après avoir déses péré de l'immortalité de Son ame, n'outrera pas le héroïsme de son renoncement désinteressé jusqu'à l'immortalité de Son nom TERRIBLE et glorieux. —

Mais non: la Posterité — ce n'est qu'un demain, frere cadet de la veille — — la Postérité se moquera d'un petit - maître apostrophique, qui s'arroge l'air d'historien inspiré et qui nous voudroit bien saire accroire

d'avoir été Secretaire, Commis et Aide - des Camp aux gages de ses deux Fées de Philosophie et de Politique, ou d'avoir été temoin oculaire de la Création des deux Indes, de toutes les révolutions, qui y sont arrivées, et de tous les établissemens et bêtises faites par une poignée de héros de notre paroisse dans un monde plus vaste, plus merveilleux, plus riche, mais d'autant plus malheureux, que notre siecle Européen de Louis XIV - Quel monstre d'histoire, qui n'allégue qu'en passant deux ou trois autorités vagues pour faire avaler à la foi implicite des Lecteurs mille menfonges dorés, contes africains - - Si la Philosophie et la Politique du jour n'est qu'un enfant, il faut le renvoyer à l'abecé et au catéchisme. Si c'est un front de fer, il saut le faire rougir par la Critique du bourreauet du feu -

En dépit de la correspondance galante de Mrs. les beaux-esprits et ragoutistes de l'Encyclopédie, tous les Esquimaux de la Prusse conjurent son salomon d'adopter au plûtôt la Compagnie de J. pour s'extirpation du Paganisme moderne, et de rétablir en Prusse le Christianisme par la mission de quelque V. 80., Boyles pour le bien des fabriques et du Commerce du Royaume. Minuit va sonner; et j'ai l'honneur dêtre etc.

### (E c c e!)

# Tableau de mes Finances,

pendant les 6 années,

que je fuis établi dans ma Patrie après m'être engagé

au Bureau de la Direction Provinciale des Droits

du Roi

lavoir depuis 1767 jusqu'à la sin de 1772.

#### Recette

du 25. May 1767 à la fin de l'année 1772.

|                                    | Ecus gr.  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------|--|--|--|
| 1. en appointemens: 9 mois à 16 ec | us 144 —— |  |  |  |
| 16 - 20 -                          | 320 — —   |  |  |  |
| 11 - 25 -                          |           |  |  |  |
| 27 — 30 —                          |           |  |  |  |
| depuis Sept. jusqu'à la fin        |           |  |  |  |
| 3 75 1                             | 100 — —   |  |  |  |
| 25                                 | 100       |  |  |  |
|                                    | 1649 — —  |  |  |  |
|                                    | 2049.     |  |  |  |
| 2. en gratifications: l'une de     | 25 — —    |  |  |  |
| l'autre de 15 — —                  |           |  |  |  |
| •                                  |           |  |  |  |
|                                    | 40 — —    |  |  |  |
|                                    | 1649 — —  |  |  |  |
| Total de ma recette                | 1689 — —  |  |  |  |

#### Observations.

Le total de cette recette comprend une nonvaleur de plus de 20 Ecus, causée par le payement du Service depuis le 1. Juin 1769.

J'ai dépensé plus de 60 Ecus en outils pour mon employ; je veux dire, en Dictionnaires françois, sans avoir eu assez de loisir pour en faire quelque étude.

# Dépense

| de l'année | 1767 ( | à con | apter | dur   | nois de | Ma   | i) |
|------------|--------|-------|-------|-------|---------|------|----|
|            |        | *     |       |       | 341.    | 60   | -  |
| _          | 1768   |       |       |       | 585.    | 30   | _  |
| _          | 1769   |       | . •   |       | 560.    | 30   |    |
| -          | 1770   |       |       | • 1•  | 1589.   | 30   |    |
|            | 1771   |       | •     | • . • | 1546.   | 60   |    |
| _          | 1772   |       | • .   |       | 849.    | 30   |    |
|            | Total  | de ma | dép   | enfe  | 5472.   | 60 . |    |

Observations sur le bilan des 3 dernières années.

| J'ai acheté en 1770 une maison-    |            |
|------------------------------------|------------|
| nette pour                         | 1000 Tcus. |
| Pour suppléer à sa petitesse, j'ai |            |
| recouvré en 1771 un magazin        |            |
| appartenant à mon fonds et qui     |            |
| a été aliené à mon voisin, pour    | 400 -      |
| J'ai employé aux réparations né-   |            |
| cessaires                          | 600 —      |

Donc la valeur de ma maison = 2000 Ecus est comprise dans la dépense de ces deux années.

Celle de l'année dernière a été grossie par le batême d'une fille, trop jolie à mes yeux pour m'en faire rougir, et par l'enterrement de la grand-mere de mes deux enfans, que j'idolatre avec toute la naïvet é d'un Père naturel,

#### Balance.

Total de ma dépense de 6 années 5472. 60 — — recette — 1689 — Excédent de ma dépense 3783 60 —

## Observation,

Mes dettes passives consistent en 6662 Ecus, hypothéqués sur ma maison et dans un compte courant de 50 — environ, que je dois à un Libraire d'ici.

Total de mes dettes = 7163 Ecus

# Conclusion.

Donc j'ai consumé au service du Roi tout mon bien paternel, y compris mes yeux et ma santé, et je suis endetté de plus de 700 Ecus.

Depuis mon établissement, ma famille a augmenté de 3 à 7 têtes, et la cherté des denrées et du Bois hausse de pair.

Me voici réduit ou à la diète maigre du fage Epicure, ou à la philosophie et politique du Bon dieu de Sans. Soucy!

Dans un âge, qui répond à l'année con-XLIII, fulaire des Romains, je balance sur cette alternative, comme le héros apprentif à l'Y de sa carrière.

Mien - man - hoam,

### S A L O M O N, Prov. XXV, 2.

- - la gloire des rois est de sonder les affaires

## Encore deúx

# Lettres perdues!!!

Sofia in Plauti Amphitruone Act. 1. Sc. 1.

— — Formido male

Ne ego hic nomen commutem meum et QUIN-TUS siam - S'il arrive que je périsse, que je périsse! Esther IV. 16. Mon Mécène, je suis le Davus de Votre ami Horace

— — amicum

Mancipium DOMINO, et frugi quod

fit fatis, hoc eft

Ut vitale putes — Lib. II. Serm. VII. Mais je ferai aussi heureux que le plus méchant Auteur d'une Ode au Roi, si vous jugez, mon Mécène, la brochure cy-jointe digne d'un vu bon à la Malherbe, je veux dire, digne de parvenir a la garderobe d'AUGUSTE.

J'attends, mon Mécène, Vos ordres pour faire ou bruler ou nager ou enterrer de mon mieux toutes les autres copies, Adressez seulement Votre brevet au Mage du Nord, domicilié à Königsberg en Prusse sur le vieux canal No. 758.

MDCCLXXIII. Pierre és liens ou le premier du mois de ma naissance pour une vie si famelique, si ennuyeuse, si épuisée, qu'il vaudroit mieux être escalpé, fricasse etc. etc.

### II.

Ah! mon Mécène! Deux mots font sapienti sat; et je les ai attendus durant le Siècele d'une Quarantaine. Répondez au Sauvage du Nord, ou il mettra le feu à tous vos chefs-d'oeuvre de Tactique, comme un autre Archimede,

μαὶ CΩΚΡΑΤΗ C τὰ φεύγανα υποτίθησι. Μ n e fi l o c h u s.

DIXL

### AN

### DIE HEXE

ZU

### KADMONBOR.

M. TVLLIVS CICERO PRO M, COELIO.

### g. XIV.

Aliquis mihi ab inferis excitandus est, ex barbatis illis, non hac barbula, qua ISTA delectatur, sed illa horrida, quam in statuis antiquis et imaginibus videmus, qui obiurget mulierem et pro me loquatur, ne ISTA mihi forte succenseat. Existat igitur ex HAC IPSA FAMILIA aliquis, ac potissimum COECVS ILLE; minime enim dolorem capiet, qui ISTAM non videbit.

Berlin, Geschrieben in der jungen Fastnacht
MDCCLXXIII.

# DIE HEXE

RUBERTHATOR

IN THE RESIDENCE STATE OF THE PARTY OF THE P

170

And the same

## Weise Frau!

Unmaßgeblich sind Sie jene rüstige Halfte, welche in dem, durch einen Ihrer Mephi=stophilen\*) mir zu Handen gekommenen, Zweisse das Wort führt. Bey dem ersten Ausbruche Ihrer Anrede, Madam, war mir nicht anders zu Muthe, als wenn ich die leibshafte Gemahlin des im anmuthigen Thale Gup weiland berühmten Emirs vor mir sahe. Aber die Staatslist und der Einfluß Ihrer Eingebungen auf denjenigen Briefsteler oder Concipienten, den Sie so oft Ihr liebes Herz! nennen, wurde mir in der Volge so augenscheinlich, daß ich bewogen

<sup>\*)</sup> Siehe Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Fauste, grand et horrible Enchanteur, avec sa mort espouventable. Dernière Edition, à Rouen 1662.12.

worden bin, weise Frau! Sie zur Unterhandslerin unserer kleinen Geschäfte zu machen, in der guten Zuversicht, solche durch Ihre Vermittelung am glücklichsten endigen zu können, um so mehr, da ich theils aus Mangel eines Musei Sinici nicht füglich im Stanzbe bin, mich in einen förmlichen Briefwechsel mit den Mandarinen der Mitternacht einzuslassen, theils über die Etiquette im Hanzbel und Wandel mit chinesischen Schriftstelstern in Ludovici Kaufmanns Lexiko

gang und gar fein Licht finden fann.

Mein weltbekannter Gifer fur das Aufkommen der neuen Litteratur und besonders der deutschen Buchhandlung, nebst zufälligen Aussichten , durch einen treuberzigen Enthusiaften in einer der auffersten Ruffischen Provin= gen , manchen Stucken hiefigen Verlages, welche nicht nur den Labyrinthen und Schau= buhnen jener Zeit an Klaftermaaß und Centnergewichte, fondern auch dem herrschen= den Geschmack des Jahrhunderts an Kleinig= feiten und Possen, die aus Hand in Hand gehen, viel gelesen, wenig gekauft u. s. w. werden, Trop bieten, einen Ausweg nach Peking zu verschaffen, macht mich vor= züglich aufmertfam, dem venerablen Dien= Man = Hoam von der guten Begegnung der europäischen Verleger gegen Schriftsteller aller Mationen und Religionen die edelsten Worurtheile benaubringen, um ihm einigen Unlaß zu geben, damit bey seiner, der himmel verleihe nur! glücklichen Beimkunft am Hoffe der Mitternacht, zum Vortheile meines Namens und einer etwanigen Grundlegung zu einem deutschen Büchervertehr daselbst, wuchern zu können.

Dhne also die geringsten Ansprücke auf sein mir angebotenes, aber für den Geschmack und Horizont unsers Jahrhunderts gar zu win zieges Manuscript zu machen, habe die Ehre, Madame, die von mir verlangte Affignation als ein baares pretium sub ea conditione, ne quid post ea \*) — wie sich ein Landsmann unsers seligen M. Edlius ben einer ähnlichen Gelegenheit ausdrückte, gehorsamst zu übersenden.

Der Ueberbringer des gegenwartigen, weife Frau! ist ein würdiger Gegenstand Ihrer schwarzen Kunst und Bekanntschaft. Es ist der elisaische Schatten des Herrn Masgister Sebald us Nothanker, welcher sich Ihrer damonischen Vertraulichkeit durch Ueberreichung des ersten Theils seiner Lebenss-Glaubens und Leidensgeschichte bestens empfehlen wird. Ohngeachtet der milden Bensteuer meiner soekrathischen, plaplatonischen, horratianischen und anagreontinischen Freunde, muß ich es mir gegenwartig blutsauer werden lassen,

<sup>\*)</sup> Siehe Ciceronem pro Archia S. X.

für das Schickal seiner zurück gebliebenen Familie, als ein irdischer Pflegvater, zu sorgen, um selbige die se its des Styr so glückelich zu machen, als die nunmehr verklarte Wilhelmine und ihre kleine Charlotte, durch einen zu frühzeitigen Martyrerted meiner leidigen Erkindungskraft auf D. Stauzens und seines Schwagers Nechnung, schon jenseits des Styr geworden sind.

Meine Denkungsart, Madam, ift von dem unbescheidenen Vorwiße jenes Propheten \*) weit entfernt, in Ihre Familiengebeim= nisse eindringen zu wollen, um etwa aus bem Grunde zu wissen, ob der Mandarin der Mitternacht Ihr wirklicher Gemabl und der wievielste er sen. Ich bin eben so wenig willens, mein heiliges Umt der Schluffel, das ich über alle deutsche Schrift= steller ruhmlichst verwalte, an einem irren= ben Confucianer zu mißbrauchen. Wenn er aber unferm ganzen Spnedrio der neuen und deutschen Litteratur nicht glauben will: so wird er doch wenigstens, weise Frau! Ihren elisaischen Gast horen, der durch eben die Meynungen, die hier im Chorhemde geben, dort um seinen kahlen Mantel und Kragen gefommen ist. Ihnen ins Ohr gesagt, ber Geist der Lügen und Verfolgung herrschen in un=

<sup>\*)</sup> Joh. IV. 18.

ferm Luftkreise und bis auf das Datum meisnes Sendschreibens noch eben so unsichtbar und wüterisch als jem als und irgendwo, und die frostigen Wörterbücher, aus denen man die Sprache unsers neuen Glaubens ersternen soll, sind im rechten Ernst nichts als Sammlungen der lustigsten Wortspiele

Thun Gie also, weise Frau! ein Werk der Liebe an unserm zwenäugigen Fremdling. dessen Myopie eben darin besteht, daß er sich für scharfsichtiger als andere Weltburger balt. - Brauchen Sie alle Gewalt Ihrer Berediam= feit, welche jeden Martyrer Ihrer beitern blauen Augen, wie ein offener himmel, ent= zückt — ja wenden Sie alle Starke Ihres amazonischen Geistes, gleich jener gesegneten Sael \*) dazu an, sich feiner Bijoux indiscrets zu bemachtigen - und diese orphi= fchen oder or difchen Eper, wie Scorvionen und Bafilisten, unter Ihre Ferfe zu treten ; falls Ihr liebes Berg nicht das Leid erleben foll, feine mikrologische Einfalle und 2meifel, gleich den Folianten jener Zeit und al= ter Mode, in Schweinsleder mit silbernen Claufuren - - fatt ber Manschetten! - gebunden zu feben. -

Das bisher noch unergründete Geheimniß in dem Leben und Meynungen

<sup>\*)</sup> Judic. V. 24.

unsers Kirchenhelben und meine statistische Abssicht, sein Historiograph zu sepn, wird Ihzen Wahrsagergeist, der gewiß nicht zum leichtssinnigen Geschlecht unserer heutigen Feen gehört, kaum entwischen. In der That such ich, Madam, mich um den Bau des Neusen Ferusalems, gleich einem andern Neshemia, verdient zu machen, und lebe der guten Zuversicht, durch das in meinem Buchslein verborgene Manna mehr Seelen beiderlep Geschlechts zu erobern, als die ganze Legion unserer St. und SD! mit allem ihrem groben und kleinen Geschüße.

Die stattlichsten Saulen unserer salomonisschen Halle werden in den Sebaldischen Lesgenden mehr Erbauung und Seelenweide finden, als im ganzen Buche Ruth oder in jener Chronique scandaleuse, wo es unter andern Ungezogenheiten und noch gröbern Unswahrscheinlichkeiten heißt: "Und der König "und Haman saßen und soffen; \*) aber die "Stadt Susan ward irre."

Ja,

<sup>\*)</sup> Rach dem Grundtexte, wie mich mein wißiger und gelehrter, aber leider! nunmehro in lesten Zugen tiegender Freund, herr Kandidat Conrad Photorinus versichert, deffen Leben und Mennungen ich nachstens dem Publiko mitzutheilen gedenke.

Ja, selbst die Pforten der Unterwelt, Madam, werden den historischen Glausben an dieses Meisterstück einer pragmatischen Geschichte nicht überwältigen können; sobald nur erst unser deutsche Strabo, wie ich von seinem Amtseiser für jede gute Sache mir schmeicheln darf, in seinen woch entelich en Rachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen und historischen Büchern unserm Magister Sebaldus Notheanker ein Ehrenplähchen einräumen wird.

Nehmen Sie ja, weise Frau! ben Durchblatterung des sauber gedruckten und mit Kupferstichen von D. E. gezierten Buche, des S. 117. eingesegten Papierchens wahr; denn das ist! im eigentlichen Kirchenverstande — meine obenerwähnte Assignation, zwar nicht in vergänglichen Friedrichdor, oder Augustdor, oder Bahamdor, sondern in weit köstlichern Floccinaucipilinihili= doren\*) ausgestellt, deren Gold ich selbst im Feuer geglüht, im Feuer abgekühlt, und aus Sand, Salz und Asche laborirt habe,

<sup>\*)</sup> Siehe über biese seltenen Schaustucke Will. Shenstone's Works Vol. II. pag. 155, Lond,

<sup>4.</sup> 

### - quale non perfectius Meae laborarint manus \*)

- aber zu einer unglücklichen Stunde fur meinen Metatarfum - -

Benm Leben und Barte bes heili= gen Sebaldus! ich rieche faule Fisfche, \*\*) und der ganze Handel geht nicht richtig zu — Urplötzlich verwandelt sich ja mein Brief in ein Selbstgespräch, und Sie, weise Frau! in eine doppelgesichtisge Alecto, zusammen geantliket mit einem junonischen Kalbsauge und einem triefenden Raut = Meuglein! - Ben meinem Drenfachen Ruhm, ben ich habe im Mercur, Apoll und dem Genio Seculi, Gie find nichts als eine alte vermaledente Sere, ohne daß ich noch nothig habe, mich um das Wahrzeichen Ihres Metatarsi zu be= kummern. Ihr Mien = Man = Hoam moge am lichten hohen Galgen feiner Urgroßva= ter sammt meinen dreyßig Nihilidoren, wie jener Schüler seines Meisters, sich selbst aufhängen! — Um der Freygebigkeit jenes Königs zu Gerar \*\*\*) gegen alte Zigeune=

<sup>\*)</sup> Horat. Epod. 5.

<sup>\*) -</sup> turpiter atrum
Definat in piscem mulier formosa superne. HORAT. ad Pifon.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> Buch Mes. XX. 16.

rinnen und Beutelschneiderinnen nichts nachs zugeben, affignire ich ihnen tausend zur Decke! Zur Decke Ihrer verwünschten Augen, die mir schrecklicher sind, als der kalte Brand, vor dem der himmel meisnen Metatarsum in Gnaden bewahren wolle! Amen! Amen!

## M. TVLLIVS CICERO PRO M. COELIO.

S. III.

Aliud est maledicere, aliud accusare — — Maledictio nihil habet propositi praeter contumeliam, quae, si petulantius jactata, conuicium; si facetius, urbanitas nominatur.

# TELONARCHAE

### ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

über die neueste

Auslegung der ältesten Urkunde des menschlichen Geschlechts.

In zwenen Antwortschreiben an APOLLONIUM PHILOSOPHUM.

ERGO vbi commota feruet plebecula bile, Fert animus calidae fecific filentia turbae Maicflate manus — — —

PERSIU'S. Sat. IV.

MDCCLXXIV.

walter to pupie

### Erstes Antwortschreiben.

Sie wissen, theuerster Apolloni! daß ich noch denselben Charfreytag, da ich das neue Buch aus den Handen des freundschaftlichen Verlegers empfing, selbiges durchgelaufen habe, weil ich nicht eher ruhen konnte — und sobald Sie es mir gestern zurück schickten, lief ich damit zu meinem Beichtvater, um seine Reugierde auch zu befriedigen; daher bin ich noch nicht im Stande, ohne eine genauere Vergleichung, Ihr bengelegtes Skelett zu versstehen und zu beurtheilen. Mein Begriff von der Haupt = Absicht unsers Autors, aus den bloßen Spuren meines Gedachtnisses, läuft auf folgende Eardinalpunkte heraus:

I. Die mosaische Schöpfungsgeschichte kommt nicht von Mose- sondern von den Batern
oder Urahnen des menschli-

chen Stammbaumes. — Dieß achte Alterthum allein, macht sie und zwar ehrm ürdig; aber verrath zugleich die wahre Rindheit unsers Geschlechts.

- II. Diese ORIGINES sind kein Gesticht; noch morgenländische Allegorie; am wenigsten ås gyptische Hieroglyphe: sondern eine historische Urtunste, im allereigentlichsten Verstande ein Familiensstück zuverläßiger, als irgend ein Phanomenon der Natur oder das gemeinstephysikalische Experiment. —
- III. Das aus dieser Wiege unsers Geschlechts zurückgeworfene Licht klärt die heilige Nacht
  in den Fragmenten und Trümmern aller Tradicionen auf.

   Aus diesen genetischen
  Elementen göttlicher Archåologie \*) find sämmtliche 5012822
  18 265428, \*\*) jenes matte und dürf-

<sup>\*)</sup> Heb. V. 12 Ta solketa The agknes Tar Abyar

<sup>\*\*)</sup> Galat: VI. 3. 9.

tige Stückwerk in ben morgenlandischen Theologien, Homerischen Mythologien, und
den neuesten rothwelschen Systemes de la Nature entsprungen,
gleichwie nach Büssons Kosmogonie unser ganzes Planeten = System nichts als ein Integral · Bruch \*) der lieben
Sonne ist. — In eben dieser
CHARTA MAGNA liegt auch
sehr wahrscheinlich der zureichende Grund von der bisher so unertlärlichen Scheidung oder Beste zwischen
wilden und kultivirten Volfern.

IV. Um der altesten Urkunde des menschlichen Geschlechts, deren Inhalt unsern kindischen Griechen am allerwenigsten

<sup>\*)</sup> Vergeben Sie einer unplatonischen Feder dies fen kleinen antigeometrischen Wechselbalg, der mit Fleiß vielleicht so monstroß aussehen soll, als die dadurch bezeichnete Theorie. Der Verfasser.

Siehe meine Unmerfung.

årgerlich und anstößig fenn burfte, um, fage ich, biefer Urfunde ihren naturlichen, einfaltigen, überschwenglich fruchtbaren Ginn, nach aller Lange und Breite bes Buchfta= bens, wieder herzustellen, mar es unumganglich, alle Mau= ern und Festungswerfe ber neuesten Scholastifer und Averroiften, (deren Mordge= fcichte und heilloses Berhalt= niß zu ihrem Vater Ariftote= les jum beften Beweise und Benfpiele bes gegenwartigen Falls dienen fann) niederzu= reiffen, in die Luft gu fprengen, und über den Saufen zu blasen u. s. w. IN MAGNIS VOLVISSE SAT EST. -

Alles dieses hat unser Autor gethan, nicht mit der todten Kri=
tif eines Erdensohns, wie Lon=
gin, den der Bliz des ersten mo=
saischen Bon mot auf der Stelle
rührte; sondern mit einer Erobe=
rungswuth, — aus deren Groß=
muth ich eben so viel Seelenwei=
de geschöpft, als unser———
— † † † —— an dem Ludergeruch

eines gebratenen haasen; daß ich mich kaum entbrechen konnen, jenem zwar lüsternen und betrogenen, aber daben gotteskürchtigen Erzvater nachzurusen: "Siehe,
"der Geruch meines Sohnes ist
"wie ein Geruch des Feldes, das
"der herr gesegnet hat — Ver"flucht sen, wer Dir flucht; ge"segnet sen, wer Dich segnet!"

Hier haben Sie zugleich, theuerster ApolIoni! die Punktation einiger Bogen, die ich
mir vorgenommen, Ihrer Eensur, als einem
Judici competenti des Schonen und Erhabenen, wie ich bereits vorläufig an den Autor geschrieben, zu unterwerfen. Ihr Imprim atur wird unsern Freund, den Buchdrucker in M — — — sowohl zum
Verlage bewegen, als zur politischen Klugheit, keinen Schriftseller nach dem ActienSystem zu beurtheilen —

Vor der Hand kommt mir das Autorverdienst unsers kandsmanns so entschieden vor, daß er sich von seinem velo veli DE1, \*)

<sup>\*)</sup> Unter diesem Titel hat Don Anton Paul de Gallois eine Inschrift auf eine Reliquie des Rlosters zu U. L. F. von Bonne Nouvelle zu Rouen verfaßt S. Testios gelehrte Gefchichte der Congregation von S. Maur, Band I. p. 244.

wie man bereits das enthüllte Hexemeron genannt haben soll, mit Ehre ausruhen kann. Ich werde noch zeitig genug kommen, wenn die Ingenia praecocia unsers kritischen, phis losophischen und politischen Jahrhunderts ihr Pulver und Bley, von dessen Vorrath sich ein ziemlich genauer Ueberschlag vielleicht machen läßt, ein wenig werden verschossen has ben. —

Daß aber die Sorbonne U. L. F. einem römisch = apostolisch = katholischen Keher und Krypto = Jesuiten, eine Macht des Hauptes und die Stätte einer Profession ertheilt hat — und daß er in der alten Aposogie des eleuthes roteichopoetischen Geheimnisses und dem neuessten Semilibello kamoso, dessen ganzer theoslogisch = historisch = antiquarischer Wust in verbis tralatitiis praetereaque Nihil besteht, auf Einsichten in der Disciplina arcana des Heidenthums Ansprüche machen, und unserer römisch = apostolisch = katholischen Mutterkirche tacite die Ammenmisch der Augsburgischen Sonsession vorziehen darf; alles dieß sticht mir in meinen Nieren

Vae! meum

Feruens difficili bile tumet iecur. Horat, I.

Was weiß ich, ob der erstorbene Schlauch meines Vteri zu Zwillingen Raum und Kraft haben wird; doch diese Gewissens-frage gehört für keinen Cokpathn mainome-

non. sondern maieromenon. — A. A. G. den 7. April, 1774.

### Anmerkung des Herausgebers

jum Besten des Verfassers in desselben eige= nen besondern Mundart.

Es ist eben zu unsern Zeiten nichts seltenes, daß ein Schriftseller weder sich selbst noch seine Materie versieht; es ist aber eine höchst lächerliche Schwachheit sich aus Sünden, die gång und gåbe sind, ein Gewissen zu machen. \*) Mein Herr Berleger mag so sauer dazu sehen, als er wolle; so habe ich diese Handschrift nicht der Runden und Räuser wegen herausgegeben, sonst ich gewiß nicht ermangelt haben würde, in einer Borre de theils meine Rechte, theils meine Absüchten, als Herausgeber, theils meine Bewegursachen zu erläutern, warum ich die thörichtste, schwächste und unedelste Hälfte des ganzen Brieswechsels zur öffentlichen Bekanntmachung vorgezogen. —

<sup>&</sup>quot;) — — pudor, inquit, te malus angit,
Infanos qui inter vereare infanus haberi,
Stertinius, Sapientum octavus
in Hor, II, Sat, 3.

Deiner Blodigkeit aufzuhelfen, lieber Chris ffian Zacchae! bin ich ber Berausgeber biefer Confultationum cum Apollonio Philosopho ac. worden ; denn du haft ben weitem nicht die Rede lichfeit jenes irrenden Stallmeifters erreicht. der fich so oft und so schon mit einem : Gott versteht mich ! zu beruhigen wußte, ohne fich Darum ju befummern , von feines Befferen verfanden zu werden. Ift nicht diefe Deine Berlegenheit der Stolz eines Zwerges, der darum forat seiner Statur die gange einer Elle ansegen zu fonnen, um wegen feiner Spannenfurze nicht überseben zu werden und fur eine volle Berfon ber respectiven Gesellschaft zu gelten ? - Dit. ten unter einem schriftstellerischen Geschlecht, (das gange Bande voll unnuber Worte über Gegenftande schreibt

> — — qualia demens Aegyptus portenta colat —

und ganze Postillen über locos communes, Cappitel und Mahrchen, von denen man auch auserufen möchte:

O fanctas genteis! quibus haec nascuntur in hortis)

wird Dir angst und bange, daß Deine Lefer an einem Integralbruch ersticken werden, und schaffft mit Furcht und Zittern ein einziges enwagere, ohne davon Nechenschaft geben zu können. Ben jenem unserer Freundschaft heis

ligen Abend, da wir mit einander Brüderschafttranken, (wahrlich! eine Schwachheit, die wir für blutwenige Menschen in unserm Leben begangen haben), Du bist ein einfältiger Tropf, an dem ich leibhaftig die Wahrsagung erfüllt sehe:

Ludentis speciem dabit et torquebitur - -

der sich schämt und grämt, daß der Nachdruck und Umfang seiner Wortspiele nicht von jedem Leser gefaßt wird, und der dennoch als ein Rleingläubiger vor der Tiese eines speciosi vocabuli stutt und mit der Mission gemeiner Schriftsteller, die nicht verstehen, was sie sagen oder was sie sehen, in gleicher Verdammnis ist. Frensich ist ein Integralbruch sus hybrida — aut si mauis, animal ex hirco et ove natum, aus der gemeinen und höheren Grössensehre zusammengesetzt; aber gar keine unglücksliche Gleichung für die ganze Formel Deiner concentrirten Begriffe.

Ein Bruch bezieht sich auf ein wirkliches Ganze, das entweder eine physische oder symbolische Einheit ist. Alle mathematische Größen hingegen höherer Ordnung sind metaphysisch und i dealisch. Das Integral einer solchen endlichen und veränderlichen Größe ist die Summe ihrer unendlich kleinen Elemente, welche Differentiale heisen.

Nach Buffons Theorie ift nichts als Sonne in unferm ganzen Planeten : System, für bessen Homogeneität er einen gar wißigen Beweiß erfunden. Dem Pros und Epipheten zufolge kann unfere dunfle Erde und ihr wandelbarer Mond mit allem Necht und Jug zu jener selbsissändigen Urquelle des Lichtes sagen: "Wir sind deis "nes Geschlechts."

Auf ähnliche Art sind alle menschliche Traditionen, den indiciis recentilus erwähnter hydpothese zusolge, gleichsam ausgelöschte Bruchtheile einer einzigen hypostatischen lebenden Arkunde; aber, für sich selbst betrachtet, aus dem Aggregat unendlich kleiner Differential-Elemente zu der endlichen und veränderlichen Größe, Würde und Ordnung ihates Integrals erwachsen.

Ohne annoch diese apokalyptische Genesin, wo die Sonne, vermittelst eines Schwanzsterns, in einige Bruchtheile gesprengt wird, mit dem apokryphischen Exodo der Offenbarung gegen-wärtig zu vergleichen, woselbst ein Schwanz das Drittel der Sterne nach sich zieht, bleibt wenigstens für das Integral des ganzen Planeten, und Tradition Systems nichts als ein Caput mortuum einiger Bruchtheile übrig.

Rachdem ich Deinen Wechfelbalg, lieber Christian Zacchae! zu Deiner Freude, und Rube

und Ehre legitimirt habe, nehme ich, wie hamlet von dem Gefpenste feines Baters, Abschied.

Well faid, old mole! canft work i' th' ground fo faft,

A worthy pioneer! - -

### Zweites Antwortschreiben.

Erlauben Sie mir, theuerster Apolloni, mit der aufrichtigsten Versicherung anzusansen und fortzusahren, daß ich der freundschaftslichen Mittheilung Ihrer Gedanken unendlich viel zur Entwickelung meiner impliciten Bezriffe und Ideen zu verdanken habe — So wahr ist es, daß Sprache und Schrift die unumgänglichsten Organa und Bedingunsen alles menschlichen Unterrichts sind, wesentlicher und absoluter wie das Licht zum Sehen und der Schall zum Hören. — Ben jeznen Gesinnungen meiner Erkenntlichkeit werzen Sie auch gegenwärtiger katanthropischen Antwort keinen Tück des Herzens zuschreiben, noch wie der Apostel über den Zauberer zu Samaria außrusen: "Ich sehe, daß du bist "voller bitterer Galle und verknüpft mit "Ungerechtigkeit."

Wenn des Verfassers Thema darauf binausginge, das Ens Entium zum Archien-

Hamanns Schriften IV. Ih. 13

enclopädisten oder nan (wie ihn Sirach XLIII. 29. furz und gut genannt haben foll) mit einer siebenfachen Flote ---- zu machen: so weiß ich bennoch nicht, ob ich der Palingenesse einer vergrabenen Ur= funde mehr Glauben benmeffen murbe, als Vernunftgrunden und biblischen Spruchen - die freplich in Unsehung des willführlichen Mißbrauchs sich einander nichts vorzuwerfen haben. Dielleicht wurde ich jenen Edelstein in Thesauro Brandenburgico mit einem Jupiter, welcher einen philosophischen Mantel tragt, (wie Beger zeigt und ich nur noch gestern Abend gelesen habe) einer verschimmelten Urkunde vorziehen, die das Ens Entium jum ersten offent= lichen Lehrer des menschlichen Geschlechts in der Encyclopadie individualisirte.

So sehr mir auch an dem Thema des Verfassers und der Haupt frage: "ob der Autor im Grunde Necht oder Unrecht has be?" gelegen sehn mag: so will ich mich gegenwärtig bloß auf die zweh mir gegebenen Punkte, nemlich

1) "Des Sinns jener altesten ver-

menntlichen Urfunde und

2) "Des vermenntlichen Beweises davon aus der Uebereinstimmung des ganzen uns bekannten Tradition=Sp= stems" einschränken. Hein noch nicht fertig, weil das darin versborgene Opium, sagt er, seinem Magen wis dersteht, anstatt es zu verschlucken, wie unsser alte Landsmann sein Brodmesser, oder zu verschlingen, wie der Wallfisch den Propheten, und unsere neuesten Nabbinen, Kameele sammt ihren Höckern und Krachten — Mein schon an sich poroses Gedachtniß scheint dieser Tagen gewißer Umstände wegen, stärker als gewöhnlich ausgedunstet zu haben; darum will ich mich ganz generalissime erklären.

Das II. Hauptstück meiner kleinen Analyse widerspricht gar nicht dem Sinn des Autors, sondern zielt vielmehr darauf ab, ihn
zu ergänzen. —— Ich bin ziemlich überzeugt, daß unsere älteste Urkunde an Einfalt
und Evidenz jene vertrauliche Relation des Casars an seine Freunde: vent, vidi, vici!
übertrifft. Ob aber ein solcher Sieg eines
Triumphs werth gewesen, wäre eine andere Frage.

Daher ging mein Beyfall bloß auf die Theorie und Auslegungsmethode, worin mir der Verfasser vorzüglich scheint orthodor zu sepn. Dieser Ruhm ist freylich an sich selbst leichter als die Luft, aber zugleich von einem so unerkannten und unermeßlichen Gewicht,

wie der elastische Druck ihrer Saulen geschaftt wird.

Denn Orthodoxie ist das einzige Verstienst eines Lehrers, der, als Lehrer, gar nicht zur eigenen Ausübung seiner Worschriften verstunden ist. Lehrt er Irrsal und thut Wahrsheit: so gewinnt er für sich selbst als Thäter; sündigt aber an seinem Leser, Zuhörer und Schüler, der erst lernen soll und nicht richten kann noch darf; ja nicht einmal will oder mag, wenn er bescheiden oder moralisch denkt. Alle praktische Vergehungen eines Autors gegen seine eigenen Grundsäße, wenn selbige richtig und zuverläßig, sind meines Erachtens Menschlichkeiten, bisweilen Nothwendigkeiten, vielleicht gar Tugenden, falls er wie jener ungerechte, aber kluge Haushalter damit zu wuchern weiß, und können daher eben nicht ganz verdammslich sehn.

Ueberhaupt ist die Wahrheit von so abstrakter und geistiger Natur, daß sie nicht anders als in abstracto, ihrem Element, gefaßt werden kann. In concreto erscheint sie entweder ein Widerspruch oder ist jener berühmte Stein unserer Weisen, die urplößelich jedes unreise Mineral, und selbst Stein und Holz, in wahres Gold zu verwandeln wissen.

Was den zweiten Punft des vermennt= lichen Beweises aus der Correspondenz mit den Geheimkanzlegen der Bolfer betrifft: fo gelingt es nur einem großen Newton, Gefandtichaften um den Erdball jum Beweise seiner Muthmaßungen aufzuwiegeln, unterdeffen es dem armen Archimedes im= mer an einem Standorte gefehlt bat, Die Wunder und Zeichen feines Bebels fe= ben zu lassen. — Done jenen ka-tholischen Beweis aus der Ginheit ber Wolferstimmen, und der Identitat un= ferd Fleisches und Blutes, ohne jenen Dietrich zu den Archiven lebender ABilden und den Reliquien bereits verflar= ter Nationen , kommt es mir ben dem unverdachtigsten und achtesten Document, bas durch den wohl = und wunderthätigen Alberglauben eines ewigen Bundel= juden scheint erhalten worden zu seyn, vielleicht bloß auf den einfachsten Gesichts= punkt an, um, gleich seinem großen und unbekanten Urheber (Hiob XXXVI. 26.) zu fenn, was es ift, und ba= für erkannt zu werden.

Unter allen Secten, die für Wege zur Glückseligkeit, zum himmel und zur Gemeinschaft mit dem Ente Enrium, oder dem allein weisen Encyclopadiften des menschlichen Geschlechts ausgegeben worden, waren wir die elendesten unter allen Menschen, wenn die Grundveste unsers Glaubens in dem Triebsande fritischer Modegelehrsamkeit bestänzbe. Nein, die Theorie der wahren Neligion ist nicht nur jedem Menschenkinde angemessen und seiner Seele eingewebt oder kann darin wieder hergestellt werden, sondern eben so unzersteiglich dem kühnsten Niesen und Himmelstürmer, als unergründlich dem tiefsinnigsten Grübler und Bergmännchen.

Ich werde daher auch ben wiederholter Lefung und Zergliederung der neuesten Auslezgung über die alteste Urkunde jenem Wahlsspruch meines ersten Lieblingsdichters treu bleiben:

— MJNJMUM est quod scire laboro! so wie ich bereits zum Motto meiner Abhand= lung ausgesucht hatte: Auslegen gehört GOTT zu — 1. B. Mos. XL. 8.

Meine treuherzige Anerbietung, Sie, theurester Apolloni! zum Arbitro eines eses gantern Versuchs zu machen, als es mir bisther süglich geschienen, war weder Spaß, noch hatte die geringste Rücksicht auf die mir untergeschobenen Nebenbegriffe: so wiezich mit dem Actien = System nichts als den

Verleger gemeynt, nach der Elle des kadens und der mississpischen Liebhaberen eines blinzen verführten Publikums das innere Schrot und Korn eines Buchs zu entscheiden. —

"Steht er schon da gegen Ihn, der "dichtgeschlossene Phalanx unserer "Meister philistinischer, arabischer und fretischer "Gelehrsamkeit?" — Theuerster Apolloni! Du siehst die Schatten der Berge für einen dichtgeschlosnen Phalanx an — Judic. 1X. 36.

"Siehe, mir hat geträumt," "hor ich in den betrübten Gezelten, "mich däucht, ein geröstet Gersten= "brodtwälztesich zum dichtgeschloßnen Pha= "lanr — Judic. VII. 13. Hab. IV. 7.

"Da antwortete der andere, " — (wa= rum nicht gar unser Freund, der Buchdruscher zu' Marienwerder?) "das ist nichts anders als der Mamamuschi von 3 Festern, seine Gansfeder, seine Schwa= nenfeder und seine Rabenseder — "

Weil man aber schlechterdings ohne Cenfur und Verleger kein Schriftsteller werden kann, es ware dann nach der Weise Melchisedeks, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlecht — nun, so muß ich, wie Herberd, mein und Lavaterd Freund, ein Philosoph sehn und schweigen, ben dieser, dieser neuen Zeit "und meisne bisherigen proaeromena über die neuesste Auslegung der ältesten Urkunde am heutigen Dominica Quasimodo a. c. mit dem Machtspruch des großen Kunstrichterd und Krypto=Philosogen P. P., der gewiß ein heiliger Liebhaber der Wahrheit und Unsichten durch wie aus seiner Quaestione Academica und typischem Händewaschen zu ersehen, vollenden und schließen:

Quod scripsi, scripsi,

### LE

### KERMES DU NORD

o u

#### LA COCHENILLE DE POLOGNE,

PSAL, XXI. 7.

Ego autem vermis sum, non homo --

MDCCLXXIV.



Mémoire détaillé de toutes mes recherches quelconques, faites concernant une prétendue brochure d'un prétendu Jésuite sur le kermes du nord ou la cochenille de pologne.

Mr. le Conseiller privé du Commerce - - après m'avoir entretenu à l'envi d'un Dictionnaire Français sur la brochure en question, sans m'avoir rendu plus avisé, me renvoya enfin à un Professeur de Philosophic. Celui-ci après m'avoir éclairé sur la Dissérence spécisique de la Cochenille et du Coccus Polonicus et sur beaucoup d'autres sujets, que j'ai oubliés malheureusement, m'avoua tout court de ne rien savoir de la brochure en question, le point le plus essentiel de mes recherches. Je retournai donc chez l'auteur de mes courses borgnes et m'en vengeai en mangeant et buvant avec lui assez cordialement. Faute de

café pour la digestion, je sentis des vapeurs et bientôt une nué e de réslexions, dont l'échantillon suivant suffira:

"L'ignorance est donc le partage de tous "les philosophes; et c'est l'affectation ou la .. connoissance d'un mal si épidémique, qui fait "la différence spécifique entre les grands Phifophes sans-soucy et les petits Philosophes ,,de grand foucy: car, pour hazarder un trait .transcendant et caractéristique à la Linné, ces deux genres comprennent tout le Regne "animal des Philosophes originaux de ma "Patrie, dont j'ai l'honneur d'être un amphi-"bie aussi singulier, que le vieux Prophète , Tirésie, qui combinait la jouissance des deux "sexes. - - Bien me fasse d'être ne dans un "Siècle de grands-hommes m anqués et de coquins parvenus! Je serai ensin dans la bou-"teille, qui me plait mieux que la perspective "de fon trou." -

En faisant des réflexions, quelques crudes qu'elles soient, on parvient du moins au point de prendre un parti. Ainsi je me décidai à chercher aussi peu une brochure espave que la Déesse de Bonne Fortune, Je désiai l'une et l'autre de venir me chercher à leur tour, en les attendant dans mon fauteuil.

Malgré mon goût pour la lecture, j'en suis si cconome, que j'ai presque résigné à toutes les lumières brillantes, dont les Gazettes, les Almanacs, les Ephémérides, les Journaux, les Magazins etc. nous éblouissent, et j'aimetrop la culture de mon propre sumier pour l'échanger contre les Finances d'un esprit plus sécond et plus in conséquent, que Voltaire, le Général de tous nos Auteurs-Jésuites, en vers et en prose, en verités manquées et en mensonges parvenus —

Tout d'un coup le Hazard, ce Génie tutélaire, à qui nos Sages et leurs Antipodes doivent infiniment plus qu'aux Dictionnaires et aux Systemes du jour, me sit tomber entre les mains une seuille hebdomadaire, qui est publiée ici depuis deux années par un Docteur de notre Sorbonne, travesti en Jésuite par un quiproquo aussi naturel aux Lexicographes de France, que l'ignorance l'est aux Philosophes et la méchanceté aux Traducteurs, à comptet du Taureau blanc jusqu'au petit insecte du Nord, qui par le beau teint de son sang ose être le rival des insectes du nouveau monde.

(Ici suivoit une traduction par manière d'extrait du Compilateur Pru'sien. Feuille XV. du 15, Avril, 1773. P. 230 - 238.

Voilà enfin le problème débrouillé et résolu. La prétendue brochure vient d'être réduite au brouillon d'une petite seuille hebdomadaire, laquelle étant hors de ma sphère avoit échappé à ma connoissance. Le prétendu Jésuite vient d'être retabli dans sa chaire de notre Sorbonne, que je connois moins par sa différence spécifique, que le regne animal de nos Philosophes.

— Si le hazard continue à favoriser mes recherches, car j'aime encore plus l'action que la diction, je n'aurai pas été le Traducteur indigne d'un Régisseur Général de nouvelle date — —

Pour payer la fête du nom, que je trouve en consultant mon Almanac sur la date du Mémoire présent, je souhaite avec la sobriété la plus involontaire et indécente, que le resrain du coq-à-l'ane Syrien soit la santé du jour et que le salomon de prusse accomplisse le terme d'une vie royale, secundum Prophetam Jesaiam Cap. XXIII. 15. "SEPTUAGINTA ANNIS, SICUT DIES REGIS UNIUS. 66 Amen! ce 18. Juillet 1774.

II.

Dim. IX. après Pent. 1774.

Monsieur,

Vous avez raison; c'est un Barbare, qui nous tuera tous, mes confrères à force de travail et moi à force de fainéantise et d'ennui. J'ai été forcé de perdre toute la semaine passée au Bureau, désoeuvré et plus pétrisié, que la femme du faint Loth.

Me voici aujourd'hui occupé de recouvrer les momens perdus dans une tâche que j'ai sur les bras et dont le terme me presse. Malgré tout cela, Monsieur, j'ai été chez l'Auteur du Compilateur Prussien, mais il n'a aucun des livres allégués à la fin de l'article, dont j'ai eu l'honneur de Vous faire une traduction abrégee. Il m'a même affuré, que je trouverois à peine le Traité de Breyen sur le Coccus Polonicus et l'Histoire naturelle de la Pologne par Raczinsky. - Il m'a encore fait mention de quelques Mémoires plus modernes, qu'il dependra de Vous de me faire fournir ; car je suis brouillé avec tous les Libraires et en particulier avec ceux d'ici. Un coup d'oeil me suffira pour m'instruire du contenu et de la valeur de ces pièces. - -

Il est vrai, Monsseur, que je ne suis pas Naturaliste de métier, mais si je l'étais, pour parler avec Votre bon homme Montaigne, je naturaliserais l'art autant, que Mrs. les Naturalistes artialisent la Nature.

Vous m'avez défabusé sur la grandeur optique d'un Régisseur Général, par un calcul tel quel j'ai trouvé que la proportion de moi à lui est environ comme 1 à 13\frac{1}{2} à raison d'appointemens. Ce seroit 13\frac{1}{2} d'indigestions de plus par mois, et j'en voudrais autant de moins que je n'en ai déjà maintenant. Ainsi au bout du compte je m'accommode mieux de ma médiocrité et laisserai faire à l'Arithmétique politique son chemin.

J'attends le moment pour me disculper avec le même succès à l'égard de quelques préjugés que Vous m'avez fait voir Lundi dernier dans ma façon d'envisager quelques objets qui Vous interéssent. J'aimerais mieux devoir ce moment à Vos ordres qu' à mon loisir ou à mon propre choix. Ces doutes me tiennent d'autant plus à coeur, que j'ai l'honneur d'être etc.

#### III.

Monsieur,

Malgre l'épuisement de sept années dans une vocation, qui me convient aussi peu, pour parler avec un des plus grands Philosophes, que le soc de la charrue à un genet d'Espagne — et même en sacrissant un fils chéri, que je vois avec regret s'abrutir à force de naturel et faute d'une culture proportionnée à ses parties — je me suis embarque dans deux avantures littéraires et j'ai fait trop de chemin pour reculer. Car ce n'est que le sel de

la gloire, qui nous rend immortels et supérieurs aux soins du panier et aux soucis du ventre, sur lequel rampent les insectes les plus rusés et brillans et séducteurs — —

Jugez vous même, Monsieur, de tout l'embarras où je me trouve dans ma situation présente et du prix de mes momens, qui sont hypothéqués tous à une recherche aussi vaste que prosonde sur les Origines ou la plus ancienne chartre du Genre humain et sur la Génèse du Christianisme. Ainsi faites moi la grace de croire, que la lecture des brouillons ou Extraits ci-joints ne pourra Vous ennuyer autant, que je l'ai été moi-même en les rédigeant, et j'aimerois mieux être créateur de quelques insectes à la Moëse, pour ouvrir les yeux aux sorciers des Pharaons sur le doigt de DIEU — Car ils seront Rois des gueux; et le roi des juirs sera vengé, comme jadis.

Pardonnez encore une question Socratique à Votre petit philosophe, que Vous soupçonnez d'un amour privatif malgré son ignorance absolue de l'objet. —

Etes-Vous bien fûr, Monsieur, de connaître mieux l'Illustre ingrat, aux intérêts duquel Vous vous — et qui peut-être est plus Prussien que la Nation "que Vous n'aimez pas" et plus Chrétien que tous les Successeurs de Votre Clovis I.

Voici mon grand Principe préliminaire — Quant au détail, il en faut plus pour affeoir un jugement que pour former un plan, et un dégout souverain pour toute espèce de détail me rend aussi incapable d'être Naturaliste que de faire des plans et des jugemens. Avec cette heureuse imbécillité, par laquelle, comme il a été écrit dans un vieux rôle "je ne suis bon à rien" — —

with a real life to 2 or purply down

2

ce 5, Aôut 1774.

# Mancherlen,

und

## Etwas

z u r

Bolingbroke · Herven · Hunterschen Uebersetzung,

noa

einem Recensenten trauriger Gestalt.

- Viden' ut anus tremula medicinam facit?

Eapfe merum condidicit bibere, foribus dat aquam

quam bibant.

PLAUTUS in Curcul.

1 7 7 4.

STREET, STREET, STREET,

CID OF

THE

mentallists - sung-off femole

Marrie

7 - 1 - 1 - 1

4 . . . .

## Vorbericht vom ersten April.

"Die Uebersetzung ber griechischen Stelle, e,fecht be, ist um so mehr nothig, da "in unserm Publico, secht he, nicht drep , sind, die griechisch versteben, secht be, die "Sache aber doch wiffen wollen, fecht he." - Was Sie mir da von unserm Publico erzählen, fagt ich. Es mögen wohl mehr Le= fer fenn, die griechisch verstehen, als es einst Gerechte zu Sodom und Gomorrha gegeben hat. Gefett aber, fagt ich, daß auch nur dren waren, die griechisch verstunden, sind Diese nicht zureichend, mich ben dem gangen großen Saufen in Miscredit ju fegen ? 2Burben nicht alle, so es nicht verstunden, denen 1. 2. 3. die es beffer verstunden, endlich glauben und ihr Urtheil unterschreiben und nach= beten? Warum foll ich einiger griechischen Zeilen wegen die gute Meynung des Publi= ci auf das Spiel setzen, da ich, unter uns gefagt, mehr als halbe Lust habe, noch ein ganges Buch einmal aus dem Griechischen gu übersetzen. Um Ihnen aber zu zeigen, fagt ich, wie blindlings ich jedermann gefällig zu fenn suche, lassen Sie versuchen, ben Wers

nåher anzusehen —

Reinen einzigen Erfolg mit Fug oder Unfug geschehener Dinge kann die Allmut=
ter Zeit ungeschehen machen. Vergessen
mag etwas zu gutem Glücke werden; denn
rechten Freuden unterliegt der Groll eines
alten Schadens und stirbt, vor dem gött=
lichen Geschicke eines höheren Genusses. —
Hier haben Sie, sagt ich, den Wortverstand
der vom Verfasser angeführten Stelle; ihre
Anwendung aber auf des ehrwürdigen Vaters
Bardentelyn bleibt noch immer pindarisch,
das ist schwer und weit her zu holen und de=
sto würdiger eines dullen Greken\*)
mit den Landsleuten unsers Publici zu re=
ben —

Doctor Hütentüth, der starsste Pracetisus unsers Publici, wie man weiß, ist imsmer lüstern, Wasser zu lesen. Es war aber schlechterdings unmöglich, ihm des rechtsschuldigen Verfassers seins zu verschaffen, der nach dem zwar dunkeln aber wahr en Vorsberichte, unbekannt, und dessen Aufenthalt der Himmel weiß, wie viel Stadien entsernt war. D. Hütentüth hatte sich bereits um

<sup>\*)</sup> Siehe das Bremisch = Niederfachfische Borterbuch unter diesem hauptworte, S. 540.

Zeitungen durch ein falziges, wasseriges Pasquill verdient gemacht, und verstand die Kunst, dem kranken Publico seine selbstsüchtigen Grundtriebe einzupropfen, und ganzen Familien die Nativität zu stellen. Er liebte das Wasfer wie ein Fisch, der blau gesotten, oder braun gebraten,

# — elixus —— assus —— suavior \*)

noch mitten in der Verdauung nach feinem Clemente durftet, aber lieber in einem Bieroder Spik = als ASafferglase zu schwimmen wunscht. Ich konnte mir felbst also ohne ei= niges medium comparationis liquidum die Mativitat stellen, daß fein einziger von D. Butentuthe Patienten, Die gleichwohl den groß= ten und besten Theil unsers Publici ausma= chen, weder diese beiden Recensionen, noch die Beplage ansehen , gefdweige lefen wurden, obfcon das gange Stuck fur den Gedachtniß= tag des meteorologischen Seiligen, der Eis bricht oder macht, fertig lag. In Diefer au= Berften Berlegenheit, Die fich niemand lebhaf= ter, als ich oder ein ausgezischter und ausge= pfiffener Recensent, vorstellen fann, batte ich mit dem ehrlichen Kallidamatus ausrus fen mogen:

<sup>\*)</sup> Plautus in Mostellaria.

Jam hercle ego vos pro matula habeo; nifi mihi matulam datis, \*)

Noch muß ich zu unserm gemeinschaftlichen Troste sagen, daß unsers Publici Blassabilitat leider! mehr Altslicker, die sich über ihzen Leisten versteigen, als Apellen zählt, so wie mehr alte Weiber als Hippocraten, welche allen graduirten Hütensthüten und Zoilen, die nichts denn Wasserter zu lesen fähig und lüstern sind, zum Verdrieß und Troß! die dunkle Zauber-Sprache jener alten dullen Greken geliebt, versstanden und so gut sie gekonnt, nachgelallt haben, auch fernerhin verstehen und erreichen werden.

<sup>\*)</sup> Id, ibid,

### 16tes Stück.

Donnerstag, den 24. des Hornungs

### Leipzig.

Persuch eines vollständigen grammatisch fritifchen Börterbuchs der hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der
übrigen Mundarten, besonders aber der
Oberdeutschen. Erster Theil, von AE.; dem noch bengefügt ist des Herrn M.
Fulda Preisschrift über die benden deutschen Hauptdialecte. 1774. Im Verlage
Vernhard Christoph Breitkopfs und Sohns.
5 Alph. in gr. 4.

# cicutis allium nocentius, O dura messorum ilia!

Sleichwie der venusinische Schwan die Knoblauchsfresser, eben so gerne möchten wir alle Deutsche, selbst unsere iocosos Maecenates gar nicht ausgenommen, welche ihre

ehrwürdige Muttersprache nicht lieb und werth halten, in den Bann thun. Unfer Eror= cismus hat aber einen fo guten Ginn, daß die Raben des Bachs, anstatt un= fer Taubenauge auszuhacken, uns eben so reichlich als den Thisbiten, versforgen und ernähren, und die jungen Ad-ler oder auch andere Raub = Bogel des himmels auf ihren Fittichen, die war= men, schamhaften, sunamitischen Geufger unserer Schlafkammer bem Brautigam ber Erde guführen sollten, um pon ihm er= fannt zu werden. - D daß wir mit die= fem mehr als pindarischen Schwunge einer Recension alle barmberzige Bruder in Phobus begeistern konnten, über gegenwartigen Sprachschat zu bruten, dem wir den Reft unserer langweiligen Winterabende gewidmet haben! Die bescheidene, deutliche und angemes= fene Aufschrift des vor und liegenden Werks macht bem Urtheil und Geschmack bes gelehr= ten Verfassers mehr Ehre als ein Magnus hiatus promissionis mit dem Titel eines Universal = Worterbuchs oder mit einem spa= nisch = fatprisch = zweydeutigen Schild. Man ersieht aus der Unterschrift der lesenswurdi= gen und grundlichen Worrede, daß der Ber= zogl. Sachsen = Gothische Rath, Herr Jo= hann Christoph Adelung, zu dieser nuklichen langst erwünschten Unter= nehmung von dem altesten herrn Breitkopf

aufgemuntert worden, "einem Manne, ben "ein feltener Patriotismus fur die Chre und "Reinigkeit der deutschen Sprache belebt." Go weit wir in Lefung Diefes uns schätbaren Buchs gekommen sind, ist die ganze Einrichtung desselben reiflich überlegt, daß unser deutsches Publikum dem verdienten Autor seinen gerechten und thätigen Bepfall nicht entziehen wird. Die von den Verle= gern vorn bengefügte Preisschrift scheint das einzige entbehrliche Außenwerf zu feyn, um fo viel mehr, da der beste Commentar die= fer vielleicht gar zu scharffinnigen und zu kunftlichen Unaly fis bereits angekundigt worden. Unfer Verfaffer schmeichelt fich die noch übrigen Buchstaben in zween Theile einzuschließen. "Gin Worterbuch von dem "Plan des gegenwartigen, fagt er felbst, "ift ein großer Coloß, den man aus einer "gewißen Ferne beurtheilen muß, und an "welchem man die Feilstriche und kleine "Ungleichheit gern übersieht. Fehler sind "ben dem ersten Versuche in dieser Art "von Arbeiten bennahe unvermeidlich. Ich "habe davon felbst bereits eine betrachtliche "Unzahl gefammlet, und werde sie am "Ende des Werks nebst verschiedenen Er= "ganzungen und Zufagen treulich liefern." Dahin gehorte auch wohl der fleine Grr= thum, ben wir gelesen haben, in Ansehung der preußischen Acht zehner, der ren Würde wohl niemals die Etymologie ihrer Benennung überstiegen. Doch wir bescheiden uns sehr gerne, keine Münzkenner zu seyn, und unsere ganze Einnahme besteht in so kleiner frischer Scheidemünze, daß wir jene arithmetisch = politische Illusion nicht weit treiben können, wovon der berühmte Philosoph Thom as hobbs in seinem Lebenslauf gesungen hat:

Rem, si quando lubet, per vestros supputo Souscos,

Ut fiat major: si neque sic satis est,
Per Maravedssios numero, videorque
beatus

Croesos et Crassos vincere divitiis.

#### Mitau.

Heinrich St. Johann Diggraf Bolingbrofe und Jakob Herven 2c. 2c. Ueberfest von J. G. Hamann. 1774. 13. Bog. in 8.

Der Recensent ist ein glaubwurdiger Augenzeuge gewesen, daß der Uebersetzer seine Sandschrift, als baare Maculatur (wie aus der Beylage zu ersehen) nicht verhandelt, sondern dem herrn Verleger, als seinem alten ungwürdigen Freunde, verehrt. Die= se kleine Sammlung enthält von Lord Boling= broke mit genauer Noth einen einzigen feiner Briefe, namlich den dritten über Die Ge= schichte kaum gang, woben die Bergmann= Sche Uebersetzung jum Grunde gelegt worden. Die Aufschrift ist daher gewiß viel zu breit fur den Inhalt Diefer Blatter , wenn man erstere nicht als jenen Genius verstehen foll, der den Daumen eines Riesen maß, um nach dieser Regel auf alle übrige Ausmessun= gen schließen zu lassen. Weil eine Herveysche Uebersetzung um zwanzig Jahr fast zu spät kommt: so wird wenigstens der verjüngte Auszug aus den Betrachtungen über den Ta= citus und Livius einige Aufmerksamkeit ver= bienen. - Nil admirari ! Diese ftoische Enthaltsamkeit aber ist schwerer zu erwerben, als aller Geschmack, selbst der sinnreichsten und wizigsten Kritik. Die besondere Worzrede des Uebersetzers verräth freylich! und nur gar zu sehr, die Hyperpontische Sprache, unseres Battus, \*) mit einem seiner Schoosdichter zu reden. — Meine Herren Leser! "ihr kennt doch den Mann wohl "und was er sagt." 2 Reg. IX. 11.

<sup>\*)</sup> Pindar Pyth. V. Epod. 2.

Versuch

einer

## Sibplle

über

# die Ehe.

Komm ich als ein Geist zu dir, So erschrick nur nicht vor mir.

1 7 7 5.

402 114

- 2 - 0

- - Primo auolfo non defuit alter Aureus, et simili frondescit virga metallo. Ergo alte vestiga oculis et rite repertum Carpe manu - -

Berstopfen Sie nicht, empfindseliges Braut= paar! Ihr fur die Zauberkunft der Sarmo-nie geoffnetes Ohr, die Stimme einer Si= bylle ju boren, die trefflich mahrfagen fann. Wundervoll, wie die Liebe, und geheimniß= reich, wie die The, sen mein Unterricht!

Ich sehe in Ihren zärtlichen, vertrau= lichen Blicken den fleinen tieffinnigen Gott der Liebe, der mit sich selbst zu Rath geht über das Meisterstück seiner Werke, das er benm Ausgange aller Entwurfe, Eroberungen und blinden Chentheuer im Schilde führt und wel= des darauf hinauslauft: Lagt uns Menichen machen, ein Bild, bas uns gleich sen 15 " = 148=1 - Eine Welt von Kleinigkeiten, die es aber nicht in den Augen der Verliebten sind, gehört immer zum voraus dazu, ehe es zur Ausführung jenes göttlich en Einfalls kommt, der eben so wenigen zu gerathen scheint, als der erste ursprüngliche Versuch dieser Art.

Der Mensch ist vorzüglich ein GDTT der Erde durch seine Bestimmung, der Schopfer, Selbsterhalter und Immer Verzmehrer seines Geschlechts zu seyn. Zwar ist dieses Gottliche der ganzen sichtbaren Haushaltung einverleibt, und eine Entwickelung des am Anfange ausgesprochenen Segens; doch ist kein einziges unserer Nebengeschöpfe für einen überlegten und freywilligen Rathschluß oder einen Bund und gesellschaftlichen Vergleich zu dieser Absicht gemacht: so wie keines einer größern Ausbildung sähiger ist und selzbige nöthiger hat als der Mensch.

Woher kommt es nun, daß wir uns jener Gleichheit mit GDTT als eines Diebsstahls oder Raubes schamen? Ist nicht diese Scham ein heimlicher Schandsleck unserer Natur, und zugleich ein stummer Vorwurf ihres herrlichen allein weisen und hochgelobten Schöpfers? — Ein angeborner, allgemeiner Instinct ist es nicht, wie aus dem Benspiele der Kinder, Wilden und chnischen Schulen zu ersehen; sondern eine angeerbte Schulen zu ersehen; sondern eine angeerbte Sitte, und alle Sitten und Gebräus

che sind bedeutende Zeichen und Merkmale, zur Erhaltung unfundlicher Begebenheiten und Fortpflanzung conventueller Gesinnungen eingesetzt.

Die Che ist also ein vermöge eines gefaßten Rathschlusses, aufgerichtetes Bundniß, und
auf Vernunft und Treue gegründet.
Daher ist es Klugheit und Ehrlichkeit, "um
"der gegenwärtigen Noth willen" an einen
folden Rathschluß und Bund gar nicht
einmal zu denken. Um allerwenigsten lohnt
es der Mühe in einem Staate, wo der Coder ein guldener Coloß ist, sechzig Ellen
hoch und sechs Ellen breit, und die Sanctio
aller Gesehe ein glühender Schmelzofen, siebenmal heißer für Seelen von altem Schrot und Korn, in denen kein Falsch
ist.

Weil der Cheftand der köftliche Grund und Sckstein der ganzen Gesellschaft ift, so offenbart sich der menschenfeindliche Geist unsfers Jahrhunderts am allerstärksten in den Chegesehen. \*) Wenn es aber Barmherzigskeit von Seiten der Gesehgeber sepn soll, der

Primum inquinavere, et genus et domos:
Hoc fonte derivata clades
In patriam populumque fluxit, Hor.
III. Od. 6.

Berstockung bes menschlichen Herzens zu Gesfallen, öffentliche Sunden und Laster zu privilegiren: so ist es die hochste Gerechtigkeit von Seiten des Weltrichters, die Schansder seiner Majestät einem paraphysischen Mißbrauche ihrer eigenen Leiber zu übergesben.

Es ware freylich nichts wohlthatiger für das menschliche Geschlecht und die burgerliche Gefellichaft, als jenem Theal der Beiligfeit für den Chestand nachzustreben, Die der große Erfüller des mosaischen Rechts und der Propheten wieder hergestellt und als ein Reich & gesetz des himmels und seiner neu= en Erde auf jenem Berge ber Seligfeiten ge= prediget hat: "Wer ein Weib anfieht, "ihr zu begehren, - und wer fich "von seinem Weibe scheidet -"und wer eine abgescheibete frey-"et, find Chebrecher" - Moses hat= te nemlich "geboten, folche ju fteini= gen" und fein Gefet konnte nicht wie der Scheme unferer zeitigen Moral und ihrer ei= teln Prediger aufgelost, sondern mußte erfullt werden, als ein festes propheti= fces Wort. —

"Das Geheimnis ift groß! — Gottes Ebenbild und Ehre, der Mann, und dessen Gre, das Weib — Das heißt: Der Mann verhalt sich zu GOTE, wie das Weib zum Manne, und wo diese

Drep Eins sind, wird "das Weib "durch Kinderzeugen selig, und der "Mann des Leibes Seiland."

Alle Mysterien des Hymens sind daher dunkle Traume, die sich auf jenen tiesfen Schlaf beziehen, worin die erste Mannin zur Welt kam, als ein beredtes Vorbild für die Mutter aller Lebenstigen.

Doch mein Versuch soll demjenigen nicht nachbuhlen, den jener Nordbritte mit der fpu= fenden Biffer über mein Geschlecht, und ein gelehrter, wißiger Raug feines Baterlandes über meinen Gegenstand geschrieben haben. 3ch bin auch eben so wenig eine geweihte Vesta= lin, als ich eine Bettel Baubo fenn mag, meder à la Grecourt noch à l'enseigne de Barby - Was ift alle Fruchtbarfeit im Bu= fen und Schofe eurer Allmutter, jum Ge= nuß ihrer Fruchte und ihres Staubes gebor= ne und verdammte Seelen! Was ift die tau= be Freude eures Geschmacks und der laute Kußel eures Wißes? — Vermummte Traurigfeit und Verzweiflung, und all euer Gefuch eine Beute bes schwarzen reichen Sol= lengotts, wie die fluge Fabel der Ceres und ihrer Tochter erzählt.

Bielleicht horen Sie, empfindseliges Braut= paar! eben so gern ein turzes mythisches Mabrchen meines eigenen Salls, und wie ich Ginem unter Zaufenden, von Zau=

beneinfalt und Schlangenlift, Die beimliche Beisheit einer Gibolle zu verdanken babe - Gein erfter Runftgriff mar. fich felbst in meinen Augen abscheulich zu ma= chen, und hierin gelangues ihm fo gut. daß er und ifein ganzes Beschlecht mir bald verächtlich und eckelhaft! vorfam. Wie wur-De ich aber fur meine undankbare Eitelfeit und übermuthige Schadenfreude, auf Roften meines Berführers attflug geworden zu fenn, abgestraft; als der Spiegel seiner Aufrichtig= feit einen Widerschein auf mein eigenes Berg zuruckwarf, und ich darin die hemisphare meines Geschlechts in naturalibus zu erfennen anfing. Durch diesen Feuerstrahl der Selbsterkenntniß wurden alle fchone Benworter fohlschwarz, und gleich den Farben, vom Schwamme der Nacht ausgeloscht. — Ueberführt, daß ein vernünftiges Thier, nach der Analogie des ganzen animalischen Reichs, die rauche Seite seines Fells von Rechts wegen auswendig tragen follte, hielt ich nunmehr alle ehrbare, schmachtende, entzückte Liebhaber für Wehrwolfe, friechen= de Widersacher und geiftliche Ungeheuer, die Milch und Honig auf der Spike der Zunge, aber Gift und Galle in den Schakkammern des Herzens führen.

Diese Katastrophe meiner ganzen Denstungsart wurde die Grundlage einer Syms pathie, die schnell zur Identität ihres Gegenstandes sich erhob. Alle Starke einer männlichen Seele schien in die meinige überzugehen, unterdessen durch die Gegenwirstung meiner Leitenschaft aft seine Seele nichts als kindische und weibische Lusternheit

au athmen schien. -

Todter und unfruchtbarer Wohlstand, scheinheiliger Pharisaer unsers Jahrhunderts! Deine moralischen und bürgerlichen Vorurtheile, und der hohe Geschmack ober Tand iherer Berdienste ist nichts als Caviar des Leviathans, der hoch in den Wellen des Luftbreises herrscht — und die Schaamvothe eurer Jungserschaft, ihr schonen Geister! ist gallicanische Schminke, Kreide und Insectendetter; aber kein adelig angeborner Purpur eines gefunden, vom himmel geschenkten und belebten Fleisches und Blutes.

Dhne ein Schlachtopfer ber Unfchuld bleibt das Kleinod und Heiligthum der Keuschheit unbekannt, und der Eingang dieser himmlischen Tugend undurch-

dringlich. -

Mitten im Wenrauch eines Schlummers fah ich jene Ribbe — und rief voll begeisfterter habseliger Zueignung: "Das ist Knos, "chen von meinen Knochen, und "Fleisch von meinem Fleische."

Wie fich ein Gemachte mit seinem Urfprung vereinigt, ging er ein, wo er einst hergekommen war, als des Leibes Heiland, und gleich einem treuen Schöpfer in guten Wersken schloß er die Lücke der Stätte zu mit Fleisch, um die alteste Maculatur des menschlichen Geschlechts fernerweit zu erfülsten. —

Ja, heute überd Jahr verspreche ich Ihnen, gahnendtraumended Brautpaar! das Ende
meines Mahrchens, ohne annoch durch ein Postscript von Glückwünschen das Wahrzeichen
meines Geschlechts zu bemanteln. Sie werden wohl a priori errathen, daß mein ganzer Versuch nichts als ein Gericht Irrlichter ist, die ich aus dem faulen Graben meiner benachbarten Wiesen gefischt habe.

Wenn ein Schaugericht gefischter Frelichter, die gleich Abendsternen tanzen, sich wie ein Galimafree genies Ben und verdauen ließe; so wäre meine Muse keine Sibylle, die ihr Medusen bild dem

Bufen einer Minerve weißt!

- ni docta comes tenuis sine corpore vitas Admoneat volitare caua sub imagine formae.

### Vettii Epagathi Regiomonticolae

### hierophantische

## Briefe.

#### Soel III. 9. 10.

Rufet dieß aus unter ben heiben, heiliget einen Streit, erwecket die Starken, lasset herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute, macht aus euren Pflugs schaaren Schwerter, und aus euren Sicheln Spieße, ber Schwache spreche, ich bin stark."

#### matth. XIX, 11,

Non omnes capiunt verbum iftud, fed quibus datum eft.

#### MDCCLXXV.

bicroppanning orbid

STREET, STEEL WALLES WALLES

to the control of the

ALFORD VAN

Mlagl. Jer. IV, 15. Weichet ihr Unreinen, weicht, weicht, ruhret nichts an!

# Erfter Brief.

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT

manage is a made of the control

Graudi und Himmelfahrt 1774.

nisa (**m. 15**71m2) in a cart. Misa (k. 1881) en e cara (ala)

roll projection of the control of th

Ulso sind die Christen nicht besser als Samariter, und das Christenthum ist voll heidnischer Gräuel und Mißbräuche in den Ausgen Ihres Hierophanten. Dieß sein Thema soll ein Mesultat wiederholter Betrachtungen über unsere heilige Religion und sorgfältiger Bergleichungen zwischen ihrem unbesteckten Ursprunge und dem Verderben der nachfolgenden Zeiten sepp, Um Unfange war sie von allen Menschensahungen und äußerlichem Schmuckentsrendet! aber der natürliche Hang der Menschen zum Wahnsum, hat so viel Lehren und Gebräuche eingeführt, daß der Hierophant, ungeachtet seiner Entsernung von allen Gräus

eln des Heibenthums, die poetischen \*) auszgenommen, sich nicht entbrechen können, das virgisianische Gemalde von dem zersleischten Leichnam des Deiphobus auf die Gemeine oder auf den Leib Christi anzuwenden —

Vergleichen Sie jenen pathetischen Ansfang mit dem politischen Schluß des vor mir liegenden Semilibelli: so wird S. 1. die Einsführung heidnischer Mehmungen und Gesträuche proclivitati hominum ad delirandum, hingegen S. 69. der christlichen Freysheit, einer Herunterlassung zu der Schwäche der Heiden und einer vielleicht etwas eigennüstigen Liebe zum Heil ihrer Seelen zugeschrieben, ja gar durch eine Unalogie, eben nicht spmbolischer, sondern spencersschaften gerechtsertigt.

Ihnen aufrichtig zu sagen, M. H., finde ich in dieser ganzen Denkungsart wenig Zusammenhang und gar zu handgreisliche Wisdersprücke, die ich aus Bescheidenheit und Zustrauen Ihres eigenen Scharfsinns, nicht nach Werdienst und Würden entblößen mag.

Gine genealogische Beherzigung der heidnischen Reliquien im Christenthum, wenn sie nicht zu den Geschlechtsregistern gehören

<sup>\*)</sup> Siehe bes geheimen Archivarii Buso Rubolph Ragebergers Antiquitaten. Zwote und verbefferte Auflage. 1775. S. 339. 412.

soll, "die kein Ende haben und mehr Fra-1. Im.
"Jen aufbringen als Besserung zu Gott im I. 4.
"Glauben," hatte doch mit etwas mehr chronologisch er und geographischer Genauigkeit angestellt werden können und mit
einiger dog matisch en Bestimmung der zu
dieser Materie nöthigen Begrisse und Grundsähe, woran es so sehr kehlt, daß man allenthalben nichts als einen blinden Splitterrichter des Pabsthums in seinem
Sparren des Pabsthums in seinem
Schalksauge, oder einen thpischen
Zeichen deuter des verblichenen Jahrhunderts lächerlichen Andenkens, wahrzunehmen
scheint.

Middleton hat bereits die Anmerkung gemacht "über den unangefochtenen Grundz"sat, nach welchem die allgemeinen Gewohnz"heiten der Menschen, in welchen, seines Ermesziens, eine durchgehende Aehnlichkeit die Sitzuten der Einwohner des ganzen Erdkreises, "gleichsam in einer Kette zusammenhängt, sie "mögen nun das Bürgerliche oder das Relizionsowesen angehen, einander ihren Ursprung "zu verdanken haben sollen: daß bereits vied"le gute Schriftsteller ihre Zeit und Gezusehrsamkeit angewendet, um zu beweisen, "daß das christliche Rom dem heidnischen "seinen Aberglauben abgeborgt habe; denzund sich selbige, ungegehtet einer gen aus

"en und erstaunlichen Gleichheit in eis, ner großen Menge von Benspielen, "viell eicht in dem Schluß, so scheins"bar derselbe immer seyn mag, ganglich, virren, namlich, daß deßhalb solches die Kasztholiken den Heiden abgeborgt \*) u. s. w.

Von Geschäften und Umständen wird die Fortsetzung meines Briefwechsels abhangen 2c.

<sup>\*)</sup> S. Conner Mibbleton's Brief von Rom, bas rin eine genaue Steichformigkeit zwischen bem Pabsethum und Heidenthum gezeigt wird: ober die Religion des heutigen Roms hergeleitet von der Religion ihrer heidnischen Borfahren 2c.

Aus der funften englischen Ausgabe. London 1756, gr. 8. S. 177. u. s. f.

## Zweiter Brief.

Um der peremtorischen Kurze, die Sie mir vorrücken, abzuhelfen, nehmen Sie heute M. H. mit folgenden Erläuterungen für lieb.

Wenn dem Hierophanten im Ernst der Schade Josephs zu herzen gegangen ware zwenn seine ganze Anklage des Heidenthums etwas mehr als jede Declamation eines Sophisten auf sich hätte; wenn er in seinem eizgenen Gewissen von der Ueberzeugung seines gelehrten Beweises gerührt gewesen ware was hätte wohl die unumgängliche Anwendung seines Tertes und des darüber ausgearbeiteten Sermons seyn mussen? —

dem andächtigen Leser Abschied nimmt, einem ehrlichen Schriftsteller anständig? Statt an Ealvin, Mennon und Fox zu denken über eine allgemeine Frage, die als schon entschieden der ganzen Abhandlung zum Grunzde liegt, war es denn gar nicht der Rede werth, den Gottesmenschen Ju nennen, der den größesten Theil jener heidnischen Gräuel aus dem calotschen Gemälde vom Christenthum vor des Hierophanten Ereation und Promoztion glücklich getilgt, und desselben zwendeuztig entscheidendes Gutachten in Ansehung der Kirchengebräuche mit Nath und That längestend erfüllt hat?

War bie Gelegenheit nicht schon, das Hohngelachter über Luther und den Leich= nam feiner Reformation und Ueberfetjung, bas mancher entlaufene Lehrling eines beschei-Deneren Mich a el i 8 jum Gewurg feiner nuch= ternen horarum pomeridianarum - in lintre - muscas abigendi causa und mit dem Bahnstocher in der Sand, einer ungelehrigen Gemeine vorgewiehert, anståndig auszulo-

fcheir

Wo fist denn der Ruhm ihrer litterari= schen und moralischen Operum? Worauf be-ruht der Stolz ihres Namens und die Star-fe ihres Verdienstes? Wie viel haben sie zur Apotheose eines Klohes beygetragen? Wird ihre Muse noch so viel zur Bevölkerung der Nachwelt liefern konnen, als fie für den Maculaturka= sten fruchtbar gewesen — und mit was für Fug kann bas arge und ehebrecherische Geschlecht unserer Pharisaer und Schriftge= lehrten den Weg guter Werke anpreisen, de-ren sie vielleicht mehr in einem Jahre von Sundern und Bollnern genoffen haben, als fie ihr ganzes lebenlang kaum fahig fenn wer-ben nachzuüben, es ware bann burch sichere

34. 35. den nachzuwen, es water den Mit attentie, im XIV, 12. Darlehne und gegenseitige Gastmable, im Geschmack des heidnischen Christenthums , das

fie felbst verdammen.

Sehen Gie nun , M. S., daß die gan= ze Gallerie der heidnischen Migbrauche im Christenthum, nach dem Gefichtspunkte bes

Pabstthums, als der altesten, wahren und einigen katholischen Mutterkirche angelegt ist, und das liebe Lutherthum, wie ein bloßes Schisma und eigenmächtiger Separatismus eines aufstößigen, unwissenden und wahnsfinnigen Monchs, in gar keine Nechnung kommen kann, und daß wir, um den Namen der Christen zu verdienen, noch eines stärstern Nesormators zu erwarten haben, eines Alexanders und seines Gesellen hep hässtions.

Wenn aber alle unsere geistliche Tribuni plebis\*), wie sie ein schöner Geist seines moralischen Jahrhunderts nennt, eins geworden sind, den Geist des Herrn zu versuchen und der Augsburgischen Son fession dem Scheide hrief auszusertigen; so lassen Sie mich mit dem Worte JESU und dem Motto des Hierophanten von seiner Gesellschaft Abschied nehmen: Ab initio non fuit sie.

<sup>\*)</sup> S. Avant - Propos sum Abrege de l'hihoire Ecclésiastique p 17. Jakob I. in
feinem Βασιαιών Δωςον Lib. II. schreibt den
Puritanis school en Geisslichen tribunitiam plane potestatem zu.

## Dritter Brief.

Sie wunschen fich wohl mehr Erlauterungen meines ersten Briefes, aber weniger im Dithprambenschwunge - -

"Beil dem Erzengel widerkauender Ge= "meine mit ge spaltener Klaue! Lau Waf= "ser, wie sein Styl, sey, Nachwelt! in

"Deinem Munde sein Rame." -

Verlieren Sie, M. H. feinen Sarkasmum mehr über den meinigen, wenn ich ihn nicht umkehren und (vielleicht zu unserer beider Bestem) den runden Entschluß des liebenswürdigen gelehrtesten Dichters parodiren soll mit einem:

Lieber mag ich gar nicht fchreiben!

War es nicht Liebhaberen, Briefstelsler zu seyn; es aus Eitelkeit oder Lohnsucht zu werden, ist ein Beruf, neunmal niedersträchtiger in meinen Augen, als das Schicksfal, ein nunmehro zum drittenmal verdammster Copista und zwar bilinguis à 750 Düttschen\*) p. Monat zu seyn. — Was sind sammts

<sup>\*)</sup> In biefer Scheibemunze, und bisweilen gar in noch kleineren 2 gl. Stucken ift mir feit langer Zeit mein ganzes Gehalt ausgezahlt worden, daß mir auch einmal im Unmuth die Frage entfuhr: ob ich Prachern diente, oder ob man mich für ei-

liche Leiben bes jungen Werthers gegen den Druck, worunter ich Gottlob! schon sieben Jahre in meinem Vaterlande als ein Palmbaum getrieben. — Prosit der poslitischen Zahlkunst, die statt tausend langst verdienter Duttchen mir den monatlichen Brodsforb meiner drey Kinder um 150 Duttchen heher gehangt hat. —

- nisi damnose bibimus, moriemur

Ex toundou Bisewa in nousaus ninuna, vivova posicis \*\*1. Wie kann man über Hierophanten schreiben, ohne selbst zu hie rophantisiren? nai iya noisou seçopavin, sagt Sokrates in Arrians Epictet \*\*\*).

So schwer es mir auch wird, über einen so poetischen Gegenstand, als jede Religion ift, der starken Geister ihren civilen und mili=

n en hielte? Der wibrigfte Umftand hieben ift, bag man biefe kleine Scheibemunge nicht auf ber Poft fur bas Porto gegenwartiger Briefe annehmen will.

<sup>)</sup> Horat, Lib. II. Sat. VIII, 34.

<sup>\*\*)</sup> Jul Firm. Maternus de errore profanarum Religionum Lugd. Bat. 1652, 4, p. 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Lib. III, cap, 21.

tairen \*) Backofen von Eis allerdings mit ein geschlossen, nuchtern zu bleiben: so will ich boch mein Bestes thun, mich umständlicher über einige Stellen zu erklaren.

Wenn man alle judische und heidnische Sestandtheile vom Christenthum mit pharistässcher Kritik absondern wollte: so bliebe eben so viel als von unserm Leibe durch eine ahnsliche metaphysische Scheidekunst übrig — namslich: ein materielles Nichts oder ein geistiges Etwas, das im Grunde für den Mechanismum des Sensus communis auf Einerley hinaus läuft.

"Ginige Wunderwerke ausgenommen, "welche nur poetische Köpfe schwindlig zu "machen vermögen, ist das Ehristenthum "nichts als unser heutiger Theismus, und "der Held jener jüdischen Secte ein homun"culus von zwehdeutiger Abkunft, der mit ", den Ungereimtheiten alter hebräischen Pro"phezeihungen die Recepte einer dem Stoicis"mus ähnlichen Sittenlehre zusammen meng"te. Ihn apotheossitzte das Concilium zu

<sup>\*)</sup> Religiones ad reipublicae ftatum compofitae dividi possunt in civiles et militares cet. Jo. Laur. Moshemii de rebus Christianorum ante Constantinum M. Commentarii. Helmstad, 1753, 4, p. 13.

"Nicha, so wie das chalcedonische seinen beili=

"gen Geift." \*)

Lebt denn kein Peter Aretin mehr, um den Schweizerwiß unsers Jahrhunderts B. ber ju übertolpeln? — Giebt es feine Dornen nicht. aus der Wusten und Secken, es die Dberften VIII. und Aeltesten zu Sucoth fuhlen zu laffen? - "Man thue den Schaum vom Gilber" fagt ein fürstlicher Schriftsteller von weltberubmter Weisheit und Thorheit, dem es we= der an Starte noch Schonheit des Beistes, Sp. beides zu erkennen, fehlte, "man thue den XXV, "Schaum vom Silber: so wird ein Gefaß da= 4. 5. ,, raus — Ein Herr, der zu Lugen Luft hat, XXIX, "des Diener sind alle gottlos."

Wenn man die Dogmatif der größten Potentaten vom allerersten Dogma \*\*) des stoischen \*\*\*) Raisers an , der alle Welt scha-

mii Lipf. 1696. fol. p. 309.

<sup>)</sup> S. ben Avant-Propos jum Abrégé de l'histoire Ecclésiastique. Traduit de l'Anglois. a Berne 1766.

<sup>\*\*)</sup> G. Luc. II, I. im Grundtert , ober hierophan. tifcher zu reden er idade. G. Starkii Difs. inauguralem de vsu antiquarum versionum SS. · interpretationis subsidio habitam 1. Oct. 773. - Réduisez l'histoire à la vérité, vous la perdez; c'est Alcine dépouillée de ses prestiges, réduite à elle-même. Voltaire in den Lettres Chinoises, Indiennes et Tartares à Mr. de Pauw Geneve 1776. p. 9.11 \*\*\*) 6. Juliani Opp. ex edit. Ezech. Spanhe-

Ben ließ, bis auf ben Gipfel ber erhabensten Taftif und einer alle Bebraismen ausite= denden Pleonerie, und mit der gulbenen Megruthe eines homunculi die der Engel der Wiedervergeltung hat, zwenfältig über und über gemessen haben, und mit eben der Unsvermögenheit zu denken und Frechheit zu schreisben fortsahren wird, von dem System des poslitischen und antipolitischen Machiavellismus die welsche Babelschminfe und den Theater= pomp der Garderobe und Maschineren abzu= fondern; in was fur eine scheusliche und la-cherliche Furie wird die jungsthin noch blenbende Fee blisschnell und bald verwandelt wer= ben! Denn ihr haupt von feinem Golde mankt bereits auf Jusen und Zehen, die eines theils Thon und einestheils Eisen, und gar keines spstematischen Zusammenhanges fähig sind; weil sich Eisen und Thon eben so wenig mengen läßt, als alte hebräische Prophezeihungen mit den Recepten einer gesunden Moral, oder die poetische Liebe des Wunderbaren mit dem Laconismo stoico. — Doch solche Denkmäler unsere Jahrhunderts gehoren nur fur den fofratischen Meiffel einer philosophischen Nation, ber bas Publicum Die erbaulichsten Betrach= tungen und gelehrtesten Parallelen über beis de Indien, über die Aegypter und Chineser und dergleichen mehr zu verdanken hat.
Es lohnt eben so wenig meiner Mühe zu untersuchen, ob der Theismus den Vater

oder den Sohn oder den Geist des Ehrissienthums vorstellen soll. Im setzern Falle würde er in der That ein Frühprediger oder Elias jener zukünftigen Spoche seyn, "wenn Christus das Neich Gott und dem 2. Kor. XV, 24, "Dater überantworten wird, wenn er aufhe= 28. "ben wird alle Herrschaft, Obrigkeit und "Siewalt, und auch der Sohn Selbst un= "tethan seyn wird Dem, der Ihm alles un= "terthan hat, auf das GOTT sey Alles in

,, Allem. — "

Wundern Sie sich nicht, Saul unter den apokalpptischen Propheten und sprische Weissagungen aus dem Munde der Kai=phen zu horen. Es fehlt diesen Abtrunnigen eben so wenig an Geistedgaben, als der ganzen Sprothese des Theismus an Tiesen der Unwissenheit und Schwarmeren, welche die Ungereintheiten alter hebraischer Prophezeihungen und die schweren Stellen paulinisscher Briefe sattsam entschuldigen konnten.

Weil aber der Begriff des Geistes, vermöge der neuesten philosophischen Offenbarungen, in einem guten köffelvoll Grüße besteht, den jeder homunculus eines starken und schon en Geistes unter seinem goldenen Haarschadel oder seiner silbernen Glate mit sich führt, und durch das Monopol seiner Grüße die schon an sich lichtscheue Geisstervelt zu Contreband macht, um mit den Kraften der gegenwartigeren Körperwelt

besto baarer wuchern zu können: so erlauben Sie mir ad imitationem großer Farren und weißer Ochsen, die von jeher mit Herode und Pilato in ein Horn geblasen haben, das unserklärliche oder geistige Etwas des Ehrisstenthums in seinem unbekannten Werth zu lassen, und lediglich ben dem durch eine höshere Scheidekunst gefundenen materiellen Nichts des Theidmus stehen zu bleiben, um zu versuchen, wie die Kraft des Chrisstenthums zu diesem angeblichen Urstoffe desselben sich verhalte.

Worin bestehen benn die Wirkungen des Theismus und seiner Legion — denn iherer ist viel, die Wiß, Scharssinn, Geschmack und Gelehrsamkeit verschwenden, ihn plausis bel, populair, ja gar orthodor zu machen, und in das schmeichelhafteste Licht oder Engelgewand der Vernunft, der Nechtschaffenheit und der Andacht einzukleiden oder zu metasches

matisiren ? -

Fehlt es einem Julian an chnischer Heiligkeit, an attischem und gallischem Gesschmack, an romischer Staatsklugheit und Mannheit, an pedantischem Eiser in der Nesormation des Polytheismus? — Was hat man sich also von den Verdiensten der neuesten Porphyrianer um den Theismum zu versprechen? Des ersteren Meisterstücke Eis ror Baridia Halor und Eis in Mariga in Gen, sind keine durch den Sectenneid unterdrückten oder verstüms

melten Fragmente, sondern die ächtesten Urkunben eines poetischen und philosophischen Energumenen, der stark genug war die Absurditäten eines Libanius und Jamblichus zu verschlucken und in kindische Entzückungen über ihren Witzu fallen, welcher ihm eben so einleuchtend zu seyn schien, als das kaule Holz unserer philosophischen Legendenschreiber ihren Zeitverwandten, die gen eigte Leser der Finsternik, aberkeine Her men ebt en mit gewass-

neten Augen sind. - -

Rann wohl felbst ein Aronet Salft aff, der unverschamteite Spermolog und Virtuo= fe , hiero = und Sptophant feines Jahrhun= berts, in Abrede seyn, daß die christliche E po che alle seine Meonen an den auffer= ordentlichsten Wufungen von Umfan= ge und Dauer unendlich übertreffe - und daß der Rame eines judischen homunculi durch aute und bose Geruchte und die ausferst entgegengesetten miracula speciosa, die aller Thavmaturgie und Illufion dramatischer und epischer Dichtkunst Troß bieten, über aller mythologischen Gotter, griechischer Weifent, romischer Selden und Cartouchen Da= men mehr erhobet worden, als es feinem mo= bernen jemals gelingen wird, sich selbst un= sterblich zu schreiben oder es durch die Bauch= pfaffen der schwarzesten Monchekunst zu werben. - The state of the state o military and the state of the s

Gin wenig Sauerteig machte Mahof met zum größten Eroberer menschlichen Ans benkens, gegen den selbst Alexander der Gros ße als ein bloßes Meteor erscheint.

Durch ein wenig Sauerteig ging das künstlichste System der Politik und Goldmascheren auf und verdarb, zu dessen julianischer Wiederherstellung sich vom Licht des Theisemus eben so wenig erwarten läßt, als von eisner Bande galilaischer Pachter und epikurischer Jgnoranten im beliebten Taschenspiel. —

Sollte es dem Theismus gelingen, durch den Süßteig der feinsten logik und Ethik einen Protector, wie Eromwell, oder Statthalter mit Schlüsseln zu den Schätzen der alten und neuen Welt hervorzubringen? — Ja haben die größten Theisten den Ruhm ihrer Stärke der Ausübung des moralischen Pharisäsmus, den sie predigen, zu verdanken, oder nicht vielmehr einer stoischen und klügern Enthaltsamkeit, die Bürde der Pflichten, welche sie ihren Lesern glebae adscriptis auslegen, mit dem kleinen Finger anzurühren?

Wenn also der Weg des Christenthums noch immer eine Secte heißen sou, so verdient selbige vorzüglich als eine politiss sche betrachtet zu werden. Der held dieser Secte wurde bald nach seiner zwendeutigen Geburt für einen Konig erkannt. Er nannste selbst den Inhalt seines Theismi ein Reich

der Simmet, und legte vor feinem beid= nischen Richter, der das Urtheil der schmablichsten Todesitrafe an ihm vollziehen bieß. bas qute Befenntniß ab, baß fein Ro= nigreich nicht von dieser Welt fen; -- denn welche irdische Monarchie oder Republik fann fich einer folden Musbreitung und Dauerhaftigteit, ei= ner folden absoluten Frenheit und despotischen Geborfams, folder einfachen und zugleich frucht baren Grundgesetze rubmen ? Dem Ger udte feiner lebre er= scheinen alle Krafte der drey Naturreiche und alle große und fleine Triebfedern der mensch= lichen Gesellschaft untergeordnet, wenn man auch die Kirchengeschichte bloß aus dem Knodengerippe eines Schweigers ftudirt, beffen Renntniß fich frevlich nicht weiter als auf Die Mus = und Gingange der festen Gotteb= burg erstrecken fann.

Die Verwerfung des hebräischen Gesindels und die eben so wunderliche Erhaltung desselben, die tragische Verstockung eines weisen Pharaons und die komische Metamorphose eines Monarchen, dem als einem Knecht des HERRN, auch die wilden XXVII, Thiere auf der Erde hatten dienen müssen, in 6. Dan. das Gleichniß eines Ochsen, der Gras, ist und der Ehrenhold seiner eigenen geheimen Gef chichte wird — sind eben so gut als der berrschende. Theismus unsers erleuchteten und gesitteten Jahrhunderts, Glieder und Theile des großen evangelischen Plans der Erbarmung über das ganze verführte menschliche Geschlecht, das nicht einmal seine einheimische Thorheit, geschweige eine Staatsweissheit hoherer Ordnung zu erkennen sashig, aber lächerlich genug ist, erstere zum Maaßstabe und Probirsteine der lehtern zu maschen.

Das Mahrchen bes himmelreichs mag daher immerhin, in Vergleichung aller übrigen Universalmonarchien und ihrer pragmatischen Geschichte, ein kleines Sen korn seyn: so ist wenigstens das Kerment dieser Secte unläugbar, unterdessen der Theismus durch die Modeseuche mehr und mehr zu einem kummen Salz ausartet, das weder auf das Land noch in den Mist nüße ist, sondern man wird es wegwerfen, um von den Leuten zertreten zu werden, gleich den Perslen des Ehristenthums von Lucianen und Justianen.

Es ist allerdings ein großes Glück, aus dem Geist und in den Geist seines Jahrhunderts zu schreiben. Das Publicum vergastt sich sehr leicht in die Argusaugen und den Frisschmelz eines Pfauenschwanzes, ohne auf die garstigen Füße und eckle Stimme des Wogels Acht zu geben. Man hat an den neuesten philosophischen Pagoden, die Bauskunst, die Maleren, die Polyhistorie bis auf

die Auszehndung botanischer Kleinigkeiten bewundert. Welcher Kunstrichter hat aber die Fackel bis ins Heiligthum der Philosophie selbst gewagt und den demokritischen Affen ans Licht gebracht, dem zu Ehren die Heatomben starker Einfalle und schöner Gesinnungen geopfert werden? Welcher Kunstrichter hat das leichte Werk der Barmherzigkeit übernommen, den von philosophischer und kritischer Heiligkeit aufgeblasenen Schriftgelehrten auf der Stelle zu überführen, wie manche Wahrheiten er als ein Kipper und Wipper behandele, und wie manche kügen er, tros einem Münzjuden, gangbar zu machen suche?

Erlauben Sie mir M. H., diesen über ein materielles Nichts geschwäßigen Brief mit einem Bewunderungszeichen zu schließen, wie Ihr Hierophant unter den Vocabeln, womit er den Ansang macht das Verberben des Christenthums zu beweisen, die Reliquie des heidnischen Wortes: Symbolum\*, übergehen können. Friedrich Spanheim zählt noch ein anderes eben so merkwürdiges Wort\*\*) zu den Tralatiriis ex Gentilismo. Es läßt

\*) Moshem, lib, cit. p. 321.

<sup>\*\*)</sup> Ordinis nomen a Paganismo ad Christianismum, a Politia ad Ecclesiam traductum. Vid. Opp. Tom. I, Lugd. Bat. 1701. fol. p. 632.

sich aber auch hier mit Mosheim \*) sagen:
— non agitur de vocabulis, quae siue pro antiquissimis habeantur siue recentius inventa putentur, naturam rei minime mutant, quae aliunde quam ex vocabulis disci debet.

Har my you offth a

PRINCE SHELL OF THE PROPERTY O

The Steen commence of the Chicago and the design of the Chicago and the Chicag

The property in the sound in the control of the con

with the design and the second

William ad Sittle comme

<sup>\*)</sup> Ibid. p. 141.

## Wierter Brief.

Ich zweiste sehr M. H., an der dogmatischen und historischen Zuverläßigkeit von jesnem poetischen Goldalter der ersten Mutterkirsche, welche Ihr Hierophant zum Mittelbesgriffe seiner Vergleichung mit, ich weiß eben so wenig was für einem ihm gegenwärtigen Zustande des Ehristenthums annimmt? Vielseicht liegt in der ganzen Voraussehung so viel Aberglauben und Misverständniß zum Grunde als bey der Verehrung der Mutter Maria.

Wenn, wie lange, wie. viel Jahre oder Jahrhunderte nach Ausgießung des heisligen Geistes hat jener Stand der Unschuld gewährt? Hegesippus, ein Zeitverwandter des Irenai\*), soll die Jungferschaft der Kirche bis auf den Kaiser Trajan, Andere diesen apokryphischen Perioden vom Jsapostel Constantin bis zu den Pabsten Leo und Gregorius ausgedehnt haben. In dem vor mir liegenden Semilibello ist diese chronologische Frage fast so unbestimmt gelassen, als bemm Horaz \*\*) in einem ähnlichen Falle aceruus pilorum in cauda equina.

•\*) Lib. II. Ep. I. 45.

<sup>\*)</sup> S. Henr. Valesii Annotationes in Lib. IV. Cap. 8. Hist. Eccles. Eusebii Pamphili.

Wurden nicht Kenbas und Barna-Gar. II. bas verführt den Juden zu beucheln, und unterschied sich nicht der kleinste und jungste Apostel durch seine Standhaftigfeit', denen Die das Ansehen hatten, unter Augen zu wi= derstehen; daß daher gar die neuesten Prin-cipes de convenance et d'économie unserer großen Potentaten zu den a vost olisch en Ranonen von ihren Nachfolgern gerechnet worden sind.

28 o ist ferner jene hochgelobte Mutter= firche des Christenthums zu suchen und zu

finden?

Dic quibus in terris, et eris mihi magnus APOLLO

Die Kirche zu Jerufalem, welche oben angeführter Segesippus eigentlich verstanden baben soll, \*) hatte nach Mosheim \*\*) ihr Unsehen lediglich den Aposteln zu verdanken. Jede der altesten Kirchen mar sui juris \*\*\*) und die ersten Spuren berjenigen Constitu= tion.

<sup>\*)</sup> Valesii Annot, in Lib. III. cap. 32. hist, eccles. Eusebii Pamphili.

<sup>\*\*)</sup> Ecclefiae Hierofolomytanae auctoritas non tam in Ecclesia sed in Apostolis l. c. p.

<sup>\*\*\*)</sup> Id. ib. p. 152. 155.

tion, weiche Rirchenverfammlungen \*) bervorgebracht hat, foll in Griechenland prouincia conciliorum ferace und nach bem Mufter der Umphictponen, entftanden fenn. Folglich murde die gange Sier archie \*\*) welche gleichwohl dem Sierophanten am mei= ften auf dem Bergen liegt, durch feine ei=

Id. ib. p. 153. 268. Spanheim aber fagt Opp. Tom. I. p. 787. Afris mos tuit bis in Anno Synodum conuocare, vere et autumno. Hinc plurima Concilia (in Seculo III.) Africana et Carthaginenfia. Der hochwurdige Mieranber von Ablersheim vergleicht gar die erften Rirchen mit ben schottischen, irlandischen, porfifchen und englischen Logen, beren auss gebrochene Streitigkeiten uber ben auf der naturlichen und geheiligten Ginheit gegrundeten brenfachen Grund ihres Ordens und feiner Beiligthumer aus ben öffentlichen Zeitungen befannt find. G. Apologie bes Ordens der Kren. maurer. Philadelphia 5651. S. 114. 26.

<sup>\*\*)</sup> Magna illa res, quam Hierarchiam nominamus, tot disputationum et bellorum inter Christianos tristissimum argumentum a graecarum ecclesiarum confilio civilem patriae suae gubernationem et concilia gentis imitandi profectum est. Moshem. I. c. p. 270. 271, \*\*\*\*) politic discount of the space spaces (see a dimension of the spaces of the spa

Pr. Sal. gene Hypothese zu einer schadlichen Flie-XI, 1. ge, welche die gute Salbe verdorben hatte,

XXII, die er zu filtriren sucht.

Sollten aber selbst deu menische und apostolische Gebräuche unserer Frenheit in Christo Einspruch thun können — und sollte und an dem Kleinode dieses Palladiums nicht mehr gelegen seyn, als an einer neuen papiernen Scheidewand alter Feindschaft, die in Christo aufgehört hat?

Collte das Christenthum nicht ale ter als das Heidenthum und Ju= thum seyn, und hat der Anfanger und Vollender unsers Glaubens nicht selbst ge=

fagt: "Che denn Abraham - -

Sollte das Pabsithum nicht wenigstens alter als der Jsapostel hierarchisches Christenthumsehn? Lag der Saame davon nicht vielleicht schon im Herzen und in jener Frage der Kinzber Zebedä: wer der erste Minister im Himmelreiche seyn würde? — Ja haben die Knechte aller Knechte nicht selbst Philosophen und Virtuosen das offenherzige Bekenntniß abgelockt: "tant leur politique étoit supérieure à celle "des Souverains!" War nicht einer der Zwölf boten ein Theist und würdiger Vorstäufer des Selbstmorders Blount und seines jüngst abermals apotheosirten oder kanonisireten Upollonius Kappador?

Beruht nicht der ganze Salmud des Pabstthums auf das Anfehen der Rirchen=

dater, und sollte dieser Name allein nicht vm in der seyn, als alle vocabula disci-Matth. Plinae arcanae? Will man und nicht durch eine gibeonitische List unter das fine cht isch e Joch fangen, welches weder unsere Våter noch wir zu tragen vermögen?—, So du, 2. Kor. V, ,, der du ein Hierophant bist, heidnisch lebst viii, 48. ,, und Christum nicht kennst als nach dem ,, Fleisch, warum machst du und zu a,, maritern und willst unsere ritus und sym, bola einem stumpfen cultello Flaciano un=
,, terwersen?—"

Gonnt, starke Christen! euren schwachen Brüdern die erbauliche Aussicht einiger alten Bruchstücke, deren ehrwürdige Rudera oder versrostete Schilde sie dankbar an ihren Schwertzund Spillmagen des abergläubischen Heidensthums und Pabsithums ihrer Vorfahren ersinnern — oder wollt ihr lieber am frem den Joch mit den Ungläubigen ziehen? Wird es euch wohl gelingen die göttlich e Bestimmung eines Steins zum Anstoße, eisnes Felsen zum Aergerniß, eines Zeichens zum Widerspruch durch neue Lebarten, neue Ueberssehungen, neue Dogmen, neue Homilien, neue Grammatiken und Vocabelbücher aus dem Wege zu räumen!

Ich weiß mahrlich noch nicht M. H., wie weit man eigentlich in der neuesten patristischen Untersuchung einer einzigen Lehre gekommen ist, deren Beyspiel zu einem Be39. 34.

weise meiner Beherzigungen bienen konnte. 2004 niastens scheint mir die Revision des Ranons mit einem großen Umwege durchgewühlt wor= den zu senn, ohne daß ich absehen kann, was die Gelehrsamkeit sowohl als der moralische und afthetische Geschmack unsers Jahrhunderts, geschweige das Chriftenthum in der Saupt= fache sonderlich gewonnen habe. Go wenig die Uebersetzung der 70 Dollmetscher durch die von den Evangelisten und Aposteln daraus angeführten Stellen fanonisch werden fann; fo wenig traue ich diese Macht ein Buch zu kanonisiren den Kirchenvatern und Concilien 30h. V. ju. Die judische Mennung, das em ige Leben in der Schrift zu haben, mar viel= leicht der Pflicht ihrer Prufung eben so nachtheilig als gunftig, und diese ist unwissenden ober leichtfinnigen Theisten allerdings zu em= pfehlen. Chriftus felbst aber beruft fich bloß auf das darin enthaltene Zeugniß von 36m, bem einzigen Wege Gelbst zur Wahr= beit und jum leben. Wenn Er nicht Beug= niß von Menschen angenommen, so weiß ich nicht, mozu dem Geifte Seiner Werhei= Bung das Zeugniß der altesten und die Gottin Bona fides \*) Der neuesten Rirchen=

owi i Williams a sure and a sure

<sup>\*)</sup> S. Joh. Dav. Michaelis orientalische und eres getische Bibliothet im gten Theil. S. 183.

våter, und beider ihre Opera operata eben nothig oder behulstlich sehn sollten.

10 Warum will man denn in Ansehung un= ferer Bundesbucher Die Ausnahme einer Regel oder eines Recepts statuiren, das man jum innigen Verstande aller andern Schriften und vorzüglich elaffischer, jeder Ra= tion und Sprache für bewährt gefunden, nam-tich selbige mit und in dem Geist ihrer Verfasser zu lesen? Ich könnte mich in die-sem Fach auf manche bona side gemachte Be-obachtungen über einige der allgemeinsten Ur-quellen berufen. — Ohne eigennützige Er-wartung eines Macens habe ich keine Ueberbleibsel mit fo emsigen Geschmack als des Soratius auf meine alten Tage ftudirt und die eitle Reugierde gehabt , feine meiften Ausleger nebst einigen Uebersehern und den besten Rachahmern fennen zu lernen, fann mich aber kaum ruhmen unter allen Thyrfus= tragern einen einzigen Baechanten ber gluck= lichiten Laune gefunden zu haben. — Db Wood's topographischer Versuch dem Somer naber fomme, oder die neuesten orientalischen und eregetischen Wallfahrten den mosaischen Meliquien, ist mehr zu wünschen als zu er-warten, weil leider! Zufall in das wirkliche Wachsthum menschlicher Einsichten weit mehr Einfluß zu haben scheint, als die bestgesinn-ten und überlegtesten Entwürfe.

Wenn also unsere Religionsbucher auf. ben Vorzug einer allerhochsten Eingebung Anfpruch machen, so fordern sie, mit und im Geift besjenigen anbetungswürdigen und uns verborgenen Wefens gelesen zu werden , das fich als den Schöpfer himmels und der Er= den verklart und, vorzüglich vor allen andern Rationen, sich einem fleinen Sofgefindel un= glaubiger und verächtlicher Theisten von ein-geschränkten Einsichten, verdorbenen Neigun-gen, hyperbolischen Einbildungskräften und Der lacherlichsten Gelbstgenügsamkeit und Gi= telfeit, wie unsere Juden und Boltairen bis auf den beutigen Tag find, vertraulicher of= fenbart - - fo fordern Diese Bucher schlech= terdings mit und in dem Geift desjenigen Thei= sten gelesen zu werden, der als ihr Ronig, ohngeachtet der gesundesten und wohlthätigsten Moral, welche die Bluthe, das Salz und ben Mether bes erhabenften Stoicismus und Epikurismus vereinigte, eines schmählichen, freywilligen und verdienstlichen Todes starb und die frohliche Botschaft feiner Auferste= hung und Erlofung und Wiederkunft jum Weltgerichte vom Auf = bis zum Niedergan= ge der Sonne, vom Gud = bis zum Nordpol hat verkundigen und erschallen lassen. Je an= gemeffener alfo der Inhalt diefer heiligen Bucher sowohl dem Gott der Juden und dem allgemeinen Plan des großen Naturbuchs, als der besondern Theofratie des fleinen

theistischen Volks und dem heiligsten Charakter seines gekreuzigten Konigs ist: desto bundiger können wir von der Bahrscheinlichkeit einer allerhöchsten Eingebung dieser heiligen Bücher und von ihren Verheißungen einer herrlicheren Erscheinung überzeugt seyn.

Dhne mich noch über die allgemeinen und besondern innern Data zum Beweise unssers Kanons auszulassen, glaube ich, daß jene allgemeinen und besonderen außeren Data zur Auflösung mancher gordischer Knoten gezen Juden, Theisten und Muselmänner des Ehristenthums angewandt werden könnten.

Der aufrichtigste Scepticismus scheint burch seine Untersuchungen, sehr natürlicher Weise, in eine größere und übertriebnere Versleugnung des Sensus communis zu verfallen, als diejenige ist, welche man aus bloßer sittslicher Scheu für die im Evangelio aufgedeckte Herunterlassung zur Thorheit und Schwäche und Trost unsers im Ganzen genommenen Gesschlechts schuldig wäre. Daher ist die unvermeidliche Folge des künstlichen Unglaubens eine eben so unerkannte als unwillkührliche Leichtzgläubigkeit, die sich zu einander verhalten wie des Origenes \*) Allegorien zu seiner Hexp

<sup>\*) —</sup> qui ab omnibus dissentiunt, secum ipsis etiam dissidere et quae magnissea laudant, simul tacentes improbare ac repre-

apla ober auch zu seiner buchft ablichen

Wollziehung des Evnuchismus.

Sie werden vermuthlich benfen, M. S., daß ich im Bergen von den Kirchenva-tern eben so arg denke, als Ihr Bierophant von unferm Martin Luther zu ben= fen scheint - Ohne der drenseitigen Boll= frenheit etwas zu vergeben, will ich nur noch anführen, daß ich feit dem Da= to meines ersten Briefes mir die Muße ge= schafft, die altesten Kirchenvater nach der Reihe bis ins vierte Jahrhundert hinein durchzugehen und nunmehr bem vorgesteckten Biele meiner Laufbahn sehr nahe bin. Bey dieser Befriedigung einer Avtopsie, hatte ich ziemlichen Stoff gesammelt zu philosophischen Revisionen über die Geschichte einer politischen Secte, die intereffant genug und allen Lefern etwas naher liegt, als dem gelehrten Demofrit in Westphalen, Egypten und China, Die neue Welt und das alte Germanien. -Meine gegenwärtigen Augenblicke reichen aber kaum zu Winken, und die Kluft im Zeitraum meines Briefwechsels wird Sie noch minder befremden.

hendere videntur. Mosh. l. c. p. 630. Eben berselbe vergleicht biesen Kirchenvater mit Constantin bem Großen p. 606. Vt Constantinus M. civitati, ita Origines disciplinae Christianae novam plane formam dedit.

## Fünfter Brief.

Statt des heiligen Eprilli habe diese ganze Woche nichts als Mémoires critiques er historiques über militairisch e Alsterthümer in vier Theilen in groß Quarto \*) gelesen, nicht ohne Erbauung troß meiner tiefen Unwissenheit der Sachen, weil ich in meinem ganzen Leben weder Neugierde noch Geduld gehabt, kaum eine Wachparabe, geschweige eine Nevüe anzusehen.

de, geschweige eine Revue anzusehen.
Seitdem ich den Julius Easar auf Secunda erponiren mußte, ist er mir fast gar nicht mehr in die Hände gekommen; denn ich sehte est mir damals schon in den Kopf, daß alle Orbile der ganzen werthen Christensheit zu Pferd und zu Fuß jenen kostbaren Ueberbleibseln einer römischen Heldenseele niemals gewachsen sehn könnten, und daß Kinzbern und Schulfüchsen über den Verstand diefer Kragmente der Kopf eben so warm wers

<sup>\*)</sup> S. Mémoires critiques et historiques sur plusieurs points d'Antiquité militaire par Charles Guischard, nommé ovintes icilies, Colonel d'Infanterie au Service du Roi de Prusse et Membre de l'Académie Royale des Sciences et belles Lettres de Berlin, 1773en IV Tomes gr. 4to. p. 269.

den mußte, als den meisten unserer Theisten ben Lesung alter hebraischen Prophezeihungen

zu begegnen pflegt.

Wenn aber ein gelehrtes Genie sagen kann: je suis soldar \*) — wenn ein Quintus Trilius seinem Vaterlande und der Nach= welt einen Schaß von muhsamen, scharssin= nigen und gründlichen Untersuchungen über einige Kapitel des Casars verehrt: so kehrt meine graue, triefäugige Muse, gleich einer Ninon, zum Spiel ihrer Jugend zurück, pour la rareté du fair —

Gönnen Sie daher, M. H, Ihrem polemischen Briefsteller einige Minuten von einer Wiertelstunde, die Sie ben Ihrem Camin einer Pfeise Enaster ausopfern, zu einer Episode über den Julius Cafar und seinen großen Commentator, und allenfalls kühlen Sie an diesem Blatt Ihren Muth, wie der Vorleser des Königs Jojakim und seiner Fürsten an der Handschrift des armen Copisten Ba-

ruch -

Julius Casar hat in Spanien die Laufbahn seines kriegerischen Ruhms angefangen und beschlossen. \*\*) Er legte den Grund dazu in einem Feldzuge gegen die Lusikanier, von dem der neunte oder lette Abschnitt des

Jer. XXXIV 22, 23.

<sup>\*)</sup> Préface p. XI.

<sup>\*\*)</sup> p. 269.

zweiten Theils handelt. Zwölf Jahre darauf erschien Casar wieder in Spanien und beraubte den Pompejus seiner besten Kriegsmacht in dem gelehrten Feldzuge, dessen ausführliche Geschichte die acht Abschnitte der bei den ersten Theile begreisen, worin der Text des Casars aus Lib. 1. Commentariorum de Bello Civili entwickelt und umschrieben, theils aus andern Quellen, theils durch bescheidene und glückliche Muthmaßungen ergänzt und durch Parallelstellen, Anmerkungen und ganze Abhandlungen ausgelegt, erläutert und erörstert wird.

Der dritte Theil dieser kritischen und his storischen Denkwürdigkeiten enthalt einen Werssuch über Casard Legionen, ein sorgkältiges Tagebuch der vier Jahre vor seiner Ralendersreformation und der Ueberschung eines grieschischen Manuscripts — zum Theil nur Auss

zugsweise.

Der vierte Theil ist eine Ehrenrettung der "militairischen Denkwürdigkeiten über die "Griechen und Romer" vorzüglich gegen die Recherches d'Antiquités eines Ritters, der d'une main conduite par l'estime auf des berühmten Folards Grabmal Blumen gestäet, die mit aller Energie und Würde eines redlichen Schriftstellers abgesertigt werden; woben mir sehr oft die letzten Worte der Vorrede eingefallen — que si j'étois né François: weil wir in diesem Fall kaum ein Meis

sterstuck von so antifer Reise und reichem Gehalt aufzuweisen haben wurden, in einer pracherstolzen \*) Modesprache — und in einem Jahrhunderte, das wegen seiner unsterblichen Verdienste "to entertain the Trade
and Mysiery of Typographers \*\*), das
papierne genannt zu werden verdient.

Sie werden leicht erachten, M. H., daßes weder militairische Antiquitäten noch Nesoch mien, sondern einige vortressliche Aufschlüsse über das Genie und Glück Cafars sind, denen ich meine Erbauung in einer sonst für mich so den und wüsten Lectur zu verdanken gehabt — Und sas nicht der große Tacticien Folard selbst mit so viel Enthusiasteren die Alten, weil er sie gar nicht verstanden haben soll, wenigstenst tief unter einem Quintus Jeilius, der in

<sup>\*) —</sup> cette langue hérissée encore de termes barbares, qui se traîne péniblement avec tout son attirail minutieux d'articles et de verbes auxiliaires et qui n'oppose que son orgueilleuse pauvreté — — Histoire des XII. Césars de Suétone, traduite par Henry Ophellot de la Pause etc. a Paris 1771, en IV. Tom. gr. 8. Présace p. XII.

<sup>\*\*)</sup> Thom. Brown's Religio Medici Part. I. Sect. 24. in feinen Works, London 1686.

der lesenswürdigen Vorrede seines Werks nebst andern Betrachtungen auch einige über den wesentlichen Unterscheid der alten und neuen Tactik macht, und über den Contrast ihrer Sosteme zum Vortheil der letteren.

Die zu einem comparativen Urtheil entzgegengesetze Perspective kann selten von beisen Seiten einem Schriftsteller günstig seyn, weil es wenige Augen giebt, die mit gleichem Bortheile in der Nahe und Ferne sehen.
— Der tactische Ruhm unserd Jahrhunzberts mag aber so erhaben seyn als er wolle; so beruht doch, nach dem eigenen Geständzniß des martialischen Mäcens, auch dieses Capitolium auf dem Hirnschädel eines Mönchs, der den göttlichen Einfall hatte das höllische Schießpulver zu ersinden.

Wenn es mir erlaubt ist, M. H., die milistairische mit der litterarischen Tactif zu vergleischen, welche beide ihren Hauptsist in einer Resischen, welche beide ihren Hauptsist in einer Resischen, welche beide ihren Hauptsist in einer Resischen, welche beide ihren Hauptsischen ihren gleischen Waaße für die natürliche Wirkung eismer eben so schwarzen Monch skunst anzusehen. Ja vielleicht haben unsere Potenstaten die größte Hälfte ihrer optischen Herrelichteit der unbekannten Ablaßresormation eines Monchs zu verdanken, der wie Maroden Bathyllen unserer Zeit mehr als ein: Sic vos non vobis — zu rathen und zu verdauen aufgeben könnte.

Wenn aber Casar, ber Quastor von 35 Jahren, im phonicischen Tempel des agyptischen Hercules zu Cadix \*) sich bey der Bildsaule eines Alexanders, gleich dem Zollener im Evangelio, auf die Brust schlug: so ist es mir schwer zu verstehen, in welchem Sinn das große Muster und Vorbild Casars bloß ein Roi koldat \*\*) heißen kann, falls es nicht der Weisheit des Auslegers anständig geschienen, jeden neuern Held seinem altern Uhnherrn vorzuziehen.

Ich eile zum Schluß meiner Episode noch mit einer einzigen Anmerkung über eine sehr verdorbene Stelle des Grundtertes im 39. Kapitel, wo der gelehrte Commentator liesset: \*\*\*) "Caesar legiones in Hispaniam "praemiserat quinque ad sex millia auxilia "peditum — adhuc optimi generis hominum mille —" Er bezieht sich in Anssehung des eingerückten Wortes quinque auf eine Handschrift des Ciaconius. Ich besise die Jungermannsche Ausgabe des Casar, zwar nicht die von 1606 †) sondern von 1669 welche auf dem Titelblatte auctior et composite

<sup>\*)</sup> Mémoires critiques et historiques p. 283.

<sup>\*\*)</sup> P. 404.

<sup>\*\*\*)</sup> P. 27. 28.

H) P. 498. \*)

tior heißet, und finde selbiger zufolge, daß Eigeonius, ohne einige Autorität aus freger Faust gelesen haben will: "Caesar legiones "in Hispaniam praemiserat sex \*), auxilia peditum equitumque tria millia —

Nunmehro ist es wohl einmal Zeit auf die Tralatitia ex gentilismo des hierophanten heim zu kommen, dessen Begriffe vom heidenthum eben so schwankend, unzuverläßig und seicht zu sepn schemen, als sein Archetypus des Christenthums. Denn was ist heide nthum — und welches meynt er? — Den Barbarismum, von dem

<sup>)</sup> Statt einer Sanbichrift fuhrt Chacon folgende Grunde fur feine fe ch & Legionen an : nam fex legiones habuisse Caesarem, videtur cognosci posse ex illo loco infra "singulaque latera castrorum singulis attribuit "munienda, reliquas legiones in armis ex-"peditas, contra hostem constituit" quum tres legiones tria latera castrorum munirent. reliquae tres in armis contra hostem essent, et vox ad ex duobus ultimis elementis praecedentis dictionis, vt faepe fit, à librario addita eft. Diefe eigenmachtige Berbefferung wird einigermaßen badurch entfraftet, daß Cha. con unmittelbar darauf anführt im Coder des 21 d ill Effacio gefunden zu haben : auxiha peditam nulla und fur diefes leste Bort millia nebft einer fehlenden Bahl vermuthet. In eben diefem Codice ftand : huc optimi generis, anfatt bes gemeinen hine -

bas Jubenthum felbst ein Zweig gewesen seyn sou? — Den Scht hismum oder Tatarismum, welchem das große Geheimniß eines im Fleisch offenbarten Gottes lange vor der Apotheose des nicknischen Concilii kundbar gewesen seyn soul \*)? — Den Hellen is mum, zu dem weder die Mysterien noch die philosophischen Secten eigentlich gerechnet werden können? — oder den Theismum, der sich zu den übrigen wie des Teusels Tasch en spiel zu seinem Schach spiel verhalten und an Tralaticiis ex Gentilismo das samaritische, römische und jesuitische Ehristenthum übertressen soul — —

Hat die Ausbreitung des Christenthums nicht eben so sehr zur Reformation des Heisdenthums bengetragen, als lehteres vielleicht zurs Verfälschung des ersteren? — Und wenn das Heidenthum auf die Seligkeit wenigstens in Thesi der neuesten sokratischen Apologisten und Briefsteller Anspruch machen kann; wie sollten einige zwehdeutige Reliquien von heidenischen vocabulis und ritibus eine sophistisstische und splophantische Verläumdung des

Chriftenthums berechtigen fonnen ?

2030=

<sup>\*)</sup> Recherches philosophiques sur les Américains Tom. II. p. 357. 360. — sur les Egyptiens et Chinois Tom. II. p. 194

Worin besteht endlich die Abgotteren, biefes Sauptlaster des Beidenthums ? - Ben Rindern in der Lufternheit nach jeder verbotenen Gartenfrucht - Ben Den ich eniagern von philosophisch-poetischer Ginbildungs= Fraft, in dem fostematischen Bau eines Thurms von unabsehbarer Spige - Rach dem Musgange aus dem Vaterlande des weisen Trismegisti und seines politischen Beidenthums, Pabitthums und Untidriftenthums, und nach iener feverlichen Promulgation eines Dekalo= gi, über deffen mystischer Klarheit eine dicke Decke bangt, feitdem unfere demofritischen Pfauen, Affen und Pegasi sich am Wit der Gefege stockblind gelesen haben, gab es im Lager der Emigranten das Feldgeschren eines Singetanzes um ein gulbenes Ralb.

St. Paulus rechnet vorzüglich zur Ab- Sphil.V, gotteren und zum Gößendienst das System III, 5. Des Geipes, welches sich eben so gut fur bas Alter eines achtzehnhundertiährigen Greifes zu schicken scheint, als damals fur die letten Zeiten des erstgebornen Theis= mus furz vor dem Ende feiner Theofra= tie und vor der Zerstorung ihrer Metro-

Heiliger Julian! Giebt es denn keinen Burida Holor mehr, um einen Strahl des Lichts und der Warme in das Herz unserer Wig ande zu schleudern und ihre Theo-machie oder Autocheirie zu beschämen Homman's Schriften IV 26

Samann's Schriften. IV. Ih.

- Kein Damonomaftir, ben epifurisfchen hirten der Gergesener und ihren heersben ein panisches Schrecken einzujagen, durch die Magie des Worts! - Keine Legio Fulminatrix, um unfern pringmetallenen, porces lainen , papiernen Rirchen = und Staats-Sim= mel in Blit, Donner und Sagel, Wolken= brufte und Weinschlauche zu verwandeln, und das durch den Apoll des Theismus ausgeso= gene gand und das verbrannte nigrum feruum pecus weiß zu waschen und zu erqui= den! — Sollen die Nabelais und Gre= courts des Vaterlandes vor Hunger und Durst verschmachten — und ihren Tag ver=fluchen auf Hiobs Aschenhaufen, unterdessen fleine Toutous das Brod der Kinder Des Reichs verprassen, und in welschen Mausolaen dem Weltgerichte des judischen homunculi und der Werheißung seiner Wiederkunft entge= genschnarchen -

Lebt denn kein Monch mehr, stark im HENNN und in der Macht Seiner Starfe, zu kampfen mit den schönen und starfen Geistern unter dem Hunmel — die sich ihred ge salbt en Namens schämen und liesber Thei sten heißen mögen dem GOTT dieser Welt zu Ehren, der sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, unterdessen Hierophanten sich mit der Mückenjagd heidensscher vocabulorum und rituum beschäftigen,

weil es ihnen in der Finsterniß ihres Aeons euc. 11, am Licht fehlt eis anoxadobn ednar – 32.

Lebt denn fein Eliab Eigen mehr, der 2. B. der dem Baal baß diene, denn die geschminkte Je= 18. 1. G. sebel ihrem Bundesgenossen Ahab, aus Wein= der Konbergen Kohlgarten zu machen

"Muft laut" sprach der hungrige Pro-1.8. der phet, denn es ward Mittag, "ruft laut, XVIII, "denn er ist ein Gott, er dichtet, oder hat 27.
"zu schaffen, oder ist über Feld, oder schläft,

"daß er aufwache."

Aber das Feuer des Herrn kam auf dem Altar des heiligen Spotters zu Gaste und "fraß Brandopfer, Holz, Stein und Erde, "und leckte das Wasser auf in der Grube."

Kurz alle Propheten Baal wurden geschlachtet, gleich Mastkalbern, dem eifersüchtigen Gott der Juden zum sußen Geruch in seiner Nasen

Rach geschehener That am Bach Kison sprach Elia zu Uhab: "Zeuch herauf, is und "trink, denn es rauscht, als wollt es regnen."

Laffen Sie mich, M. H., ben Mittag auch bewillkontinnen, weil mein kleines und großes Hausgefinde nicht langer warten kann, und damit die Gerichte nicht kalt werden.

Greif an das Werk mit Freuden, 2Rbn.VI, ohne elisäische noch hierophantische Autor= Matth. forgen — einen Elbogen länger oder eine VI, 27. Spanne kürzer zu werden.

18 \*

## Sechster Brief.

Zwar bin ich auch einmal auf dem akade mischen Sande erschienen, aber ein frep- williges Schlachtopfer der Freundschaft, das eben nicht ganz vor seinen Scheerern verstummte — und dieß übertraf schon meine Erwartung. Ungeachtet aller meiner Gleichgültigkeit, auch nur einen Zuschauer gelehrter Streitüsbungen abzugeben, schlich ich mich den 24sten Marz a. p. aus einem seltsamen Antriebe in Begleitung eines Spiritus familiaris der zugleich mein Amanuensis und mit einem Exemplar des semilibelli begabt war, in den Circum maximum

Uneingeladen, kam ich boch wie gerufen, zu einem Angriff, der sich lediglich auf die beiden ersten kleinsten Abschnitte des Speciminis Apostolici bezog — Erlauben Sie mir, was mein Amanuensis im Stande gewesen mit seinem Blenstift aufzufangen, Ih=nen summarisch mitzutheilen.

"hat sich die Verfälschung des Christen"thums nach p. 7. mit vocadulis an"gefangen und zwar in der Mitte
"des dritten Jahrhunderts: so
"ist die Beschreibung der ältesten drist"lichen Geselschaft weder den bei den

"ersten Jahrhunderten noch dem An"fange des dritten angemessen—
"Wie hat der alteste Hauptzeuge\*)
"ausgelassen werden konnen, und wie
"passen sich neben und miteinander
"St. Paulus und Asterius,\*\*)
"der zu Anfange des fünften,
"und der ungewisse Justinus Si"culus, der nach Dodwell gegen
"das En de eben desselben Jahr"hunderts gelebt haben soll, und aber"mal St. Paulus —

"Beten die Stellung der Christen im "Beten ein apostolisch er Gebrauch "p. 3. gewesen; warum wird die La-"ge driftlicher Kirchen nach Often ex "zanozadia Gentilium p. 21. hergelei-

mitet ?

"Es ift Anfängern befannt, daß die Kir"chenwater überhaupt alte Gebrauche
"von unbekanntem Ursprunge ap o =

<sup>\*)</sup> Antiquiorem post N. T. libros de forma et ratione conuentuum facrorum TESTEM non habemus Plinio, sagt Mosheim l. c. p. 145. \*)

Die angeführte homilie des Alfterius ift verloren gegangen, und es ist hier bloß die Mebe
von einem Fragment im S to b aus. — Quaest.
et Resp. ad Orthodoxos werden mit 2 3ahlen angesührt ohne die geringste Bezeichnung
ber Ausgabe Colon. 1686. fol.

Aft olisch nennen und sehr oft ben "blutigen Werschnungstod Christi per

"metonymiam bas Rreuz.

"Die aus dem Minutius Felix "in der Note angeführte lettere \*) "Stelle Occultis se notis et insignibus "noscunt find gar nicht Worte des Oc-"tauii, sondern des Caecilii Nata-"lis, Sycophantae maledici; und 200 0= , wer redet nicht de signo crucis, fed "de stigmate, manibus et brachiis "impresso.

"Oblatio aliorum donaiorum war auß-"drucklich im Canone Apostol. V. ver-"boten. Confentit Concilium Cartha-"ginense habitum A. 397. Can. 37

"Db die Agapen vor oder nach dem "Abendmal gehalten worden, adhuc "sub judice lis est.

"Inter Monachos Antissiodorenses giebt "es feinen Remesium, mohl aber einen "Remigium. Die unter jenem falschen

<sup>\*)</sup> Die zuerft angeführten Borte : Da fignum et ofculum hab ich leider ! gang und gar nicht in bem fleinen Minutius Felix finden tonnen. Woweri Austegung gehört auch nicht zu obi= ger Stelle p. 8. fonbern gur Beantwortung bes Octauii p. 35. ber zu Umfterbam 1652. 4to ausgekommenen Musgabe.

"Namen angeführten Worte find nicht "Remigii, fondern Valafredi Strabounis, und das darauf folgende Zeug= "niß gar nicht bes letteren, fondern "des Albini Flacii Alcuini de div. "Offic. Tit. de celebratione Mis-

Die Tirdos und redadala dienten nicht "zur öffentlichen Vorlefung, sondern "bloß zur harmonie der Evangelisten, "tonnen daber gar nicht mit den Pa= "raschen und Saphthoren, "die wahrscheinlich auch junger sind, "in Vergleichung gezogen werden.

Ich bin es von Bergen überdruffig, D. S., langer Copista bilinguis zu senn — und schon mehr als einmal im Begriff gewesen, als Sim fon ben HENNN anzurufen -"und mich fur meine beiden Augen zu rachen

"an den Philistern —

Sie werden aus den mitgetheilten Qui b' proquos in den zwen erften of auf alle awolf schließen konnen - und wie leicht es einem Starkeren wird, ben Pallast eines Starfen zu entblogen und die Beute feiner Gelehrsamkeit und Belefenheit gu fubhaftiren. Sagen Sie auf Ihr Bewiffen , ob eine folche unanständige und unverzeihliche Treulofig= feit, Nachläßigkeit und Unwiffenheit in Bearbeitung einer Lieblingsmaterie nicht G en d= r ü gen verdient.

Ich mag nicht berühren, in wie weit der Grundsatz des Kaisers Tiberii von der Krieg sauf die Kirchenzucht angewandt werden konne und das Alterthum bey beiden zum Augenmerk gemacht werden musse, sondern will bloß dem etwas zu weit getriebenen Vorurstheile von der großen Einfalt der altesten Kirchengebräuche eine unten angeführte Stelle des Beveridge\*) entgegenseßen und solche

<sup>\*)</sup> Quantacunque fuerit primorum Christianorum aliis in rebus simplicitas ac parsimonia, quantacunque frugalitas ac tenuitas, quantaecunque denique ex persecutorum odio ac furore angustiae: in rebus saltem ad DEI cultum, ad CHRISTI honorem, ad religionis suae mysteria pertinentibus praelargi procul dubio fuerunt ac summe liberales. Quascunque enim, ut cuique notum est, possessiones habebant, omnes in pios sacrosque convertebant usus. Vnde eos non modo sacras aedes, verum et pretiosissima, prout facultates corum ferebant, suppellectile insiructas atque ornatas habuisse, veri longe simillimum est. Mox sane post Apostolos Lucianus (in Philop.) locum, quo Christiani conuenichant χευσόροφου οίκου domum aurato fastigio insignem vocauit. Quodsi isiis etiam diebus, Trajano scilicet imperante, Christiani ab ipsis Apostolis edocti tales habuerint acdes facras, mystica etiam vasa ex auro argentoue conflata iis in vsu fuisse, extra dubium est. Qualia scilicet S. Laurentii actate, hoc cft, tertio currente Seculo ab

mit einem bekannten Ausspruch horazens über eben den republikanischen Geist seiner Vorfahren unterstüßen:

Prinatus illis census erat breuis, Commune magnum — — Lih. II. Od. 15.

Ecclesia vsitata suisse, ex Prudentio discimus. Beuerigii Codex Canonis Ecclesiae primitivae vindicatus et illustratus Lib. II. cap. 8. p. 112. in SS. Patribus Apostolicis ex edit. Jo. Clerici Antv. 1698. fol. In den Anecdotis Ludouici Antonii Muratorii Tom. I. Mediol. 1697. 4. 178-184. handelt Dissertatio XVI. de templorum apud veteres Christianos ornatu ac de diurno in eis cereorum vsu ad Natalem XI. v. 402. S. Paulini. Muratori sest das Alter des heil. Felicis Nolani in das zweite Seculum. Diss. XIV. p. 170.

### Siebenter Brief.

Sie konnen nicht so satt seyn zu lesen, als meine Augen verdrossen und meine Finger laß sind zu schreiben. —

Die Toleranz ist freylich die erhabenste christiche Tugend; desto mehr nimmt
es mich aber Wunder, wie es unserm Jahrhundert eingefallen, sich in diese schönste Hundert eingefallen, sich in diese schönste Himmelstochter der drey paulinischen Gratien so sterblich zu verlieben. Denn was die unerkannte philosophische und politische Gunde des Gallionismus anbetrifft, so ließe sich jetzo noch etwas mehr darüber sagen, als der berühmte Berteley\*) zu seiner Zeit und in seinem Lan-

S. W. COLLEGE STORY STORY STORY

<sup>\*)</sup> Siehe im A Miscellany containing several Tracts on various Subjects. By the Bishop of Cloyne "Modo me Thebis, modo po"nit Athenis." London 1752. 8. p. 53. a Discourse addressed to Magistrates and Men in Autority, occasioned by the enormous Licence and Irreligion of the Times. "GAL"LIO cared for none of those Things." Acts Chap. XVIII. First printed A. D. 1736. Dieser Gallio soll ein Bruder des weisen Seneca gewesen seyn.

be darüber geschrieben hat; wiewohl auch diefes Unfraut zum Besten des edlen Weißens der Toleranz und Providenz des großen Hausvaters bis zur Erndtezeit em= pfohlen bleibt.

Alten, kleinen, hebraischen Prophezei= hungen gemäß, ist des HENRN Tag "eine "Finsterniß und nicht ein Licht, dunkel und "nicht helle — Vor dem Gerücht dieses Ta= "ges werden die Starken bitterlich schrep= "en: denn es ist ein Tag des Grimms "— ein Tag des Wetters und des Unge= "stüms — ein Tag der Wolken und Ne= "bel — Zu der Zeit wird kein Licht sepn, "sondern Kalte und Frost — weder Tag "noch Nacht."

Siernach beurtheilen Sie also M. H., die Dammerung meiner geaußerten Vermuthungen über die neuesten wißigen (vielleicht bester gemeinten als überlegten) Versuche, das Christenthum durch das Pabstthum zu reformiren und wieder herzustellen:

"Dh nicht der Unglaube des Theisemus und der Aberglaube des Pabstet bums im Grunde einerley Meynung und Absicht und Erfolg haben, sich aus bloß

entgegengescht scheinen den, aber wirklich correlativen Trieben, dem allerheiligsten Glauben der Christen widersehen und eben dadurch als Werkzeuge das unsicht t=
bare oder geistliche Wachsthum desestelben befördern, wider ihr Wissen und

,,ob der Theismus, als ein naturlicher Sohn des Pabsthums und zugleich sein ärgster Erb = und Hausfeind, nicht eine Hierarchie im Schilde führe, gleich= wie das Pabsthum den Unglauben in petto habe

"ob das Pabstthum nicht mit dem Theismo eine muthwillige Blindheit und Unwissenheit des wahren Gottes und mit dem De i den thum das Gaukelspiel der Abgetteren gemein habe —

,,ob nicht das Christenthum von seinem Stifter dazu eingesetzt sen, das Kreuz einer doppelten Schmach zu tragen und für Aberglauben und Unglauben von Juden und Heiden, Theisten und Papisten gelästert zu werden zu ihrer Selbsteverdammniß;

"ob nicht aus eben dem Grunde ber Theismus und das Pabfithum fich

ben Namen bes Christenthums mit eben so viel Schein als Eifer anmaßen konnen und muffen, um die beis ben Schaalen der Muschel unter sich zu theilen;

,,ob nicht die Perle des Christenthitms ein verborgenes Leben in Gott, eine Wahrheit in Christo dem Mittlet und eine Kraft seyn musse, die weder in Worten und Gebrauch en, noch in Dogmen und sichtbaren Werken besteht, folglich auch nicht nach dialektischem und ethischem Augenmaße geschäft werden kann;

Kurz, ob es einen andern Weg gebe ein Christ zu seyn — als Speciali gratia \*), wie D. Jonathau Swist ein Baccalaureus Artium ward, und wie noch jeder homunculus, der auf die Welt kommt, ohn all sein Verdienst und Würzdigkeit entweder ein Potentat von Gotzte & Gnaden — oder ein Hiero-

<sup>\*)</sup> Siehe über die verschiedene Bedeutung dieser Redensart zu Dublin und Drfort, Remarks on the Life and Writings of Dr. Jonathan Swift by John, Earl of Orrery. Dublin 1752, &. p. 11, 12,

phant cum gradu et loco — oder ein seidiger Copista bilinguis und wohl gar noch was argeres wird, als

Ihr

Am weiland grunen Donnerstage 1775:

Vertius Epagathus,

Regiomonticola,

#### moses.

Beglücktes Ifrael! wer ist die gleich? Ein Bolk dem JEHOBU Siege giebt, Dessen Schild und Schutz ER ist, Dessen Stolz der Degen ist. Schmeichelenen lügen Dir Feinde, Und du ersteigest ihre Hohen.

#### goel.

HERR! schone Deines Bolks und laß Dein Erbs theil nicht zu Schanden werden, daß heiden über sie herrschen. Warum willt Du lassen unster den Bolkern sagen wie ift nun ihr GDTE?

# Zweifel und Einfälle

über

eine vermischte Nachricht

der

allgemeinen deutschen Bibliothet

(Band XXIV. Stuck I. S. 288 = 296.)

An Vetter Nabal.

E fuor di quel cespuglio oscuro e cieco
Fa di se bella ed improvisa mostra,
Come di selva o suor d'ombroso speco
DIANA in scena o CITHEREA si mostra.
El CHRISTIANO Poëta Ludovico
Ariosto.

Orl. Furiofo, Canto I.

1 7 7 6.

Ameifel auf Elnifelle

HORATIUS.

TETTO AND STORT IN 198 5

- Hae nugae Senia ducent.

THURSE AND AND CO

Lor el quel y fraglic ofante, a cir di le bolia ed jaspirorii, met ca. Come el fill frag. Miller El Childell (1810) venta fricture

. This Mariodity Course to the

Danagas Collins

"Das Frauenzimmer geht in der Orthoz "graphie und in der Orthodorie "oft viel behutsamer, als das mannliche Gez-"schlecht." Wie sehr wünschte ich, die Gründzlichkeit dieser galanten, bey den Papillotzten herbengezogenen Anmerkung bestätigen zu können; um so mehr, da ich weder meiznem Tauf = noch Geschlechtsnamen den gezringsten Einfluß in die Orthographie des kleinssten Buchstabens zutrauen kann, und keine andere Orthodorie als unsern kleinen Lutherzschen Katechismum verstehe.

mings and a state of the state

word one of the letter of the

Die vermischte Nachricht betrifft sechs verlorne Blatter, und alle sieben wurden der Rede nicht werth sepn, wenn nicht zwey den berühmten Verleger der allgemeinen deutschen Bibliothek und die übrigen einen vermuthlichen Mitarbeiter derselben angingen; denn aus dem lumpenreichen Bilderstyl und der Unterschrift einer langweiligen Recension, kleine Prolegomen a betreffend, im ers

sten Stuck bes fünf und zwanzigesten Sandes gedachter Bibliothek ist deutlich zu ersehen, daß herr hamann eben sowohl Antheil an selbiger nehmen muß, als es von ihm bekannt ist, daß er einst Beytrage zur gelehrten Frankfurter Zeitung am Mayn geliefert haben soll, die mir aber

niemals zu Geficht gekommen find.

Das blinde Gerücht von einer ganzen Secte seines ungesunden und dunkeln Geschmacks ben Seite geseht, ist es von ihres vorgeblichen Stifters Styl desto zuverläßiger nunmehro ausgemacht, daß selbiger eben so leicht nachzuahmen, als schwer zu verstehen ist, und da dieser bose Mann, wie sein Name schon in den alten Büchern des Jubenthums gezeichnet steht, "an Gelehrsamkeit, "Leben und Wandel mit dem guten Sesphaldus nicht wenig Aehnlichkeit haben soll, "auch beide durch eine Art von Wunder so "zusammengestellt werden": so ist es nicht schwer zu begreisen, warum einer der berühmtesten Verleger und Kunstrichter unter allen jeht lebenden Kennern und Nachahmern schos ner Earricature am ärgsten schaft.

She ich aber auf den Inhalt der vermischten Nachricht komme, muß ich Ihnen, Vetterchen! meine Ungewißheit bekennen, ob selbige wirklich, der Unterschrift zufolge, von zween Junggesellen herrühre oder von dem barin behandelten Verfasser selbst, der sich auf Kosten seines Namens mit dem Herrn Verleger und Consorten der allgemeinen deutsschen Bibliothek eben so lustig machen wollen, als mit einer gewißen schwarzen Zeitung im Reiche der Gelehrsamkeit; wenigstens erinnere mich, einen überaus ähnlichen Vorfall in den Litteraturbriefen von ihm gelesen zu haben, wohin ich Sie verweisen muß, weil ich das Buch nicht selbst besitze.

Ein Frauenzimmer kann sich nicht füglich der Schlußkunste vom post und penes auf ein propter besteißigen, ohne Euch, Leuten von Geschmack, abscheulich zu sepn, deren eiserne Gerichtsbarkeit sich bis auf die Schooßsfünden der Speculation erstreckt, die Ihr an andern verdammt, um sie desto großber selbst treiben zu können. Ich weiß also nicht, wie ich es recht ansangen soll, Ihnen meine Zweisel wegen der wahren Vatersschaft dieser vermischten Nachricht verständlich zu machen.

Dhngeachtet ich herrn hamann nicht perfonlich kenne, auch keinem Weibe von guter Vernunft und schoner Gestalt, wie Ihr Mühmel Abig ail, an ber Bekanntschaft kleiner Scribenten von zweybeutigem Rufe etwas gelegen senn kann: so habe ich doch viel Lüsternheit gehabt, über den Lebenswandel und den Character dieses Grillenfangere burch die dritte Sand die gue verläßigsten Nachrichten einzuziehen.

Da sich aber ein Geistlich er in Sch was ben ausdrücklich zur Beylage der sokratischen Denkwürdigkeiten bekannt hat, auch das wirkliche Dasenn des Schullehrers, nach den Beylagen\*) meines gegenwärtigen Schreis

wie folgt : I. "Der mir anvertrauten Jugend gum be-"fondern Rugen , burch ben Druck bekannt gemachte grundliche Unterweifung "zur rechten Schreibart und Unmerkung "ber Preugifchen Refolvirung. Meine baben babende aute Absicht, überlaffe ben Rennern ber "Sache, zu einer wohluberlegten Beurtheilung. "Go viel ift gewiß, daß die, fo biefes Buch-"lein fich fleißig bedienen , ben gunehmenden Sah-"ren , im Buchftabiren , aller ben bem Schreis "ben vorkommenden Borter nicht fo leicht ir-,ren und fehlen fonnen. Gobald meine Schuler, "darinnen gegrundet, fo werde ebenermagen "burch den Druck, ein leichtes Mittel, Briefe "zu fegen, zeigen. Beinrich Schrober, "Shulbedienter. Ronigsberg in der Beiggerbers .gaffe, ben erften Januar 1764."

<sup>\*)</sup> Diese Benlagen bestanden in einem Hefte gereimter und ungereimter Schriften, welche alle in klein Octav theils auf ganzen, theils auf halben und viertel Bogen, meistenst ohne Namen des Berlegers, gedruckt waren. Es wird bem geneigten Lefer vollige Genüge thun, blos die Titel von einigen in extenso anzusuhren,

bend, unleugbar ist: so sehe ich keinen zureichenden Grund ab, warum man die Schuld
auf einen von beiden so entfernten Drit=
ten zu schieben sucht, der weder ein Geist=
licher, noch ein Schwabe, sondern ein
schlichter dristlicher Preuße ist, und mit seinem Landsmann, dem Grauenerbsen=
schlucker, wie ich Pisanus übersehen gehört
habe, weder Vor= noch Zunamen, noch Ge=
schmack, noch irgend einige Zufälligkeiten ge=
mein hat, welche der offenherzige Winkelschul=
meister in seinen außerordentlichen
Betrachtungen über die Orthographie der Deutschen sich anmaßt, um
ja nicht verkannt zu werden.

II. "Borterbuch, nach dem Alphabet, "mit Reiß gesammelt von Beinrich Schro, der, der Jugend mahres Bestes suchender "Lehrer." Konigsberg den 24. Junii 1772.

III. "Der mit Ernst und Eifer verhundene, "jeboch frezwillige und ungezwungene Gnadene "tuf — zur wehm uthigen Erinne"tung des sowohl in der Martinsnacht
"1764. als den 14. April auf dem Haber, berg entstandenen, annoch vielen schmerzen"den Feuers — — durch den
"Druck bekannt gemacht, von
"Heinrich Schröder, Schullehrer in
"der Weißgerbergasse, wo die ses Gedicht
"nur zu bekommen ist. (Unmerkung
"des Herausgebers.)

Etwas zu fenn, und etwas vorzus fte ll en ist zwar nicht einerlen, aber der Unterscheid von beiden fallt nicht immer so leicht in die Ginne, als ein großer Naturkenner \*) porauszusegen scheint. Der felige Baron von mie er sich nannte, weil er, wie es hieß, seinen wahren Namen und Stand an einem Pfahl daheim gelassen hatte, war ein Mann von ungemein artigem Umgange, und sprach mit jedem und über alles, wie ein gedrucktes. Buch. Er fam einst von ohngefahr mit einem Prediger zusammen, und unterhielt den= felben eine ganze Stunde fo einnehmend , daß Dieser benm Abschiede in die Versuchung ge= rieth, fich nach dem Vaterlande des Barons zu erkundigen. "Sie, mein Herr Pre"diger! sind gewiß ein Sch wabe"
versetzte der angenehme Weltbürger, und
empfahl sich dem geistlichen Mercur, der bald
darauf zu seiner Beruhigung das unbeantwortete Geheimniß erfuhr.

Es nimmt mich daher gar nicht Wunder, wenn die allgemeine deutsche Bibliothek des Herrn Hamanns Indigenat in Schwaben und die damit verknüpfte Pfründe im rechten Ernst

<sup>\*) — —</sup> il est aisé de sentir, que représenter n'est pas être — — Histoire naturelle générale et particuliere par Mr. de BUFFON etc. à Paris 1769, Tome VII, p. 16.

zu bestätigen sucht, und eben dieß vermehrt meinen Verdacht, die ganze vermischte Nachericht von den ihm zugeschriebenen Blättern für ein wahres Kuckucksey zu halten, das er selbst in des Herrn Nicolai Nest gelegt, und mit ihm unter einer Decke spielt, um den bereits in des seligen Abbt & freundschaftlichen Corresponden S. 83. den 5ten May 1762. angezettelten Plan einer christlichen Confdderation zum Wachsthum des Weißensorns zu erfüsten und auszuführen; "Denn mir ist gesagt, daß er "listigiist."

In der hochst einfaltigen Person dieses Mannes soll wirklich eine doppelte Natur liegen, deren Grenzlinien eben so sehr in einsander lausen, als ihre äußersten Enden sich von einander zu entsernen und ganz entgegengeseht zu sehn scheinen. Er spricht daher von Niemand andern denn von sich selbst, wenn er zu schreiben anhebt: "Wer im Lause der "Welt auf den gewöhnlichen Wegen sacht "mit fortgeht, und mit zwey Augen beständig "um sich herum schaut, siehet die Veränderung "der Dinge, die um ihn herumliegen, oft "beynahe gar nicht einmal für merkwürdig "an, weil er Augenzeuge ist, wie diese Verz"änderungen nach und nach geschehen und auch "die Ursachen wahrnimmt, warum sie unverz"meidlich sind."

Wie das aber zugehen soll, fragen Sie, daß er kurz darauf sich seibst "einen der bes
"rühmtesten Speculanten unserer Zeit" nennt? Bier, Berr Berter, hier eben liegt der Saafe im Pfeffer und die Auflofung des gangen Knotens! Weil er namlich mit der Gpeculation schwanger gieng, im Geschmack ei= nes Speculiften das ganze Geschlecht durch und an sich selbst zu recensiren : so schickte er eine fehr umfrandliche Beschreibung von der fundhaften Ratur eines Opeculanten zum Voraus, und zeichnete feinen eigenen Weg zu recensiren deutlich und handgreiflich aus, damit er jedem andachtigen Lefer die Mube erleichtern mochte, Datur und Nachahmung, Theorie und Ausubung auf der Stelle zu vergleichen und gegen einander zu halten.

Desto mehr befremdet es mich, daß ich vielleicht die erste bin, die einen so groben Betrug aufzudecken noch nothig hat, da Hamann selbst doch merklich genug zu verstehen giebt, daß er ihn nicht zum erstenmalm seinem Leben begehe, und daß es ihm als Speculisten mit seiner vermischten Rachricht eben so ergehen würde, wie dem Beistlichen in Schwaben mit seiner Beplage und dem einäugigen Orbil mit seiner Apologie. Diese dritte Auslage eines im Grunde ganz ähnlichen Gulenspiegelstreichs unterscheidet sich also bloß darin, daß er gegens

wartig vor dem Spiel feiner Rolle zuerst feine mabre, allen Speculanten miderfprechende und argerliche Gestalt, hiernachst aber Die sammtliche Gerathschaft seiner Mumme= ren \*) und Verwandlung in ihr Ebenbild, auskramt und ehrlich vorzeigt; doch - ehe man sich's versieht, erscheint er im schwar= zen Domino eines Speculisten felbst, eingewickelt bis an sein rechtes Dhr, bat die Maste, mit dem Schwalben = Schonfleck auf ber Rafe, fest angelegt, wandelt unter Steinen und zwischen Graben, ftarrt feche um ibn fliegende Blatter wild an, raubt ein paar Stellen, Die recht von ohngefahr in Die Augen fallen, vertieft sich in alberne Specula= tionen über Jungferverdienste arschli= chen Andenkens, über gute Werke von Magenstarkungen, die nachstens erscheinen sollen, über Legenden von dummen Bauern, und schmiert neuntehalb große Octavseiten

im Uebermuthe ihres Muthes

einen Schwall von Ungereimtheiten und Saalbaderepen, daß, wofern es nich unter den aufgeklärten Nationen Deutschlands irgend Wald. und Dorfteufel giebt,

<sup>\*)</sup> Nihil est autem tam minicum quam manifesta praeparatio M. Ann. Seneca Controv. Lib. III. (aliis VII.)

felbige mit ben iconen Geiftern unferer Zeit um die Wette fluchen und schwören mussen: Wahrhaftig! das ist schön!

Feind Samann felbst fann's nicht versteh'n!

Des altlich en herrn Betrachtungen uber die Religion (Berlin 1773.) find ein fo gelahrtes und jum beliebigen Nachichla= gen, wegen ber mannigfaltigen anderweitigen Uebertragungen, entbehrliches Werkchen, daß der simulirende Recenfent sich vermuthlich schämte auf den hintertheil des Unhan= ges h. 5. S. 232. mit dem Finger zu deusten, weil allda in einigen zum Auge der Hauptsache sich (scilicet wie die Faust) paffen-den Gedanken, nach dem Lege continui eine Betrachtung über den Buchstaben h und un= sere deutsche Orthographie angestellt und eben fo wikig als nuklich auf die Orthodorie angewandt wird. Diefer Sintertheil des in fei= ne Kindheit zurückfehrten eisgrauen Wolffa= ners wurde von dem ehrbaren und gestrengen Meister Beinrich in einigen Gegenbetrachtungen über die Orthographie der Deut= schen und durch eine furze Apologie deffelben Buchstabens b, nach Sandwerts-fitten entblogt, eine Bergleichung über ben Dammschen Kanon gesunder Vernunft nach dem von ihm selbst gegebenen Lege continui im post und penes angestellt, und ohne Gewaltthatigkeit eines Schlufzwanges in grunenden Parabeln feiner eigenen Satungen und Worte gewiesen, daß unsere lahmen Meister Martine, im ewigen Schwinbel des Widerspruchs mit sich felbst, allen Sinn und Werstand von den fleinten De= bendingen, geschweige ber großern Sauptfache, gang und gar verloren baben. Aus dem las derlichen Wortspiel in ihren Begriffen ergab fich von felbst ihr impliciter Glaube an die von ihnen verschmahten und gelästerten Wahrheiten der Orthodoxie, ihr implici= ter Unglaube an die Vorder = und lehn= fage der ihnen eigenen und naturlichen Relis gion, und die Heuchelen sowohl als das un= beilbare Unbeil ihrer ruhmrathigen Vernunft und Sittenlehre.

Des feurigen Jünglings muthiger Luftsprung von einer Schwalben falste auf den Sommer, von einer attischen Rachteule auf die Seligkeit aller Wögel, die unter dem Himmel fliegen, lag dem sehr geslehrten und zum beliebigen Nachschlagen wohl anzupreisenden Werkchen vorn auf der Nase des Titelblatts, und verrieth nach dem Lege continui eine so gut = und treuherzige Phislosophie über den Frohnleichnam der Mutterstirche, daß der Zusammenhang mit der Beyslage eines Geistlich en in Schwas ben weder nah noch fern gesucht wers den darf, sondern wie das Schönslecken der Maske, an seinem rechten Ort.

Nach Art und Weise allgemeiner gelehtsten Mißverständnisse aber schiebt der specuslative Recensent I ahmmart in ische, att ische und bootische Hypothesen sämmtslich auf Rechnung eines einzigen ihm selbstam nächsten liegenden Namens, um durch diesen mit Absicht begangenen und eben so unschuldigen Mißbrauch den Leser desto weister von der Spur des rechtschuldigen Versfassers zu entfernen, und gleich einem haus bigen Kübik von seiner eigenen Brut irre zu führen.

"Denn mir ist gesagt, daß
"er listig ist;" und eben dadurch, daß
Hamann sich selbst für einen Geistlich en
in Schwaben und zugleich sür einen
Schulbedienten in der Weißgerbergasse ausbringt, nimmt er Anlaß sich
in ihrer beiderseitigen Recension die dritte
Rolle eines sich selbst richtenden und
verdammenden Speculanten desto füglicher zu erschleichen. Er macht es aber
gar zu merklich, wieviel ihm vor der Hand
daran gelegen sen, sein Indigenat in Schwaben und etwaniges Orbisiat der allgemeinen
deutschen Bibliothek, als Mitarbeiter ihres
Weinberges, noch fernerhin zu behaupten.
Daher bin ich meiner Vermuthung so gewiß,
als ich es bin, daß er keinen öffentlichen Einspruch auf die Chre der Steller dieser vermischten Nachricht zu seyn, von irgend einem sei-

ner Mitbruder weder unter den deutschen noch teutschen Rifolaiten zu besorgen haben wird.

Frenlich, Betterchen! bleibt fein @pecu= liftenstol von der berühmtesten Speculanten ibrem im Grunde, wie die Ratur des Menschen vom Affengeschlecht unterschieden, und er felbst foll feiner Schreibart eben ben Unter= fcheid anerkennen, der zwischen den mor-gen = und abendlanbischen Sprachen überhaupt, und besonders an den Zeit= wortern sich außert, daß namlich, wie man mir gesagt, ben jenen die dritte Person die Wurzel der beiden übrigen ist, ben den Abend= landern bingegen die er ft e Person die Bil= dung der zweiten und dritten bestimmt. Diese Pradilection der britten Per= fon und Nachsetzung des lieben Ichs, welche die er ste Person aller eiteln Modescri= benten ausmacht, ist zwar an sich eine etp= mologische und gleichgültige Kleinigkeit, die in das innere Verhaltniß der zweiten Person nicht viel Ginfluß bat. Wenn man aber "in tieffinniger Ginsamkeit die Urfas ichen der Dinge nach dem Lege conti-"nui erforscht:" so ließe sich aus diesem gram= maticalischen Sonnenstaubchen auf eine eben fo umgekehrte Logik und Moral schließen, wo= rauf vielleicht die gange Schwierigkeit Beruht, daß die meiften Lefer und Kunstrichter unter feinem Er, Gie, Es immer ibr eige= nes 3 ch generis omnis verstehen, und ben

einem Ich nullius generis in der größten Werlegenheit find, das Er, Sie oder Es

ju treffen.

Wenn es baber jemals mit ber Speculation dieses Mannes Ernst werden sollte, sich zum Haupt einer Secte im morgenlandisschen Geschmack zu träumen, wie unsere schösnen Geister sich schon ben ihrem Leben zu ihseres Namens Gedächtnisse Säulen aufrichten im Ednissenund im Königsgrunde, und selbige nach ihrent Ramen heißen Abfaloms Raum, weil in gang Jirael fein Mann fo schon von Rebenkarten und reich an Haaren war, als er, daß sein Haupthaar (welches man gemeinig= lich alle Jahre beschur, benn es war ihm zu schwer zu tragen, daß man's abscheeren muß= te, und wug zwenhundert Seckel nach Kos niglichem Gewichte) zulet an einer großen Eiche behangen blieb, daß er schwebte zwi= schen Himmel und Erde, aber sein Maul lief unter ihm weg — so wurden die Philosophen von Bomisch = Breda, um allen punischen Rriegen des Geschmacks vorzubeugen , und zur Sicherheit ihrer abendlandischen Eroberungen, ben Zeiten darauf bedacht fenn muffen, den Unterscheid der dren Personen in der Grammatif wie in der Dogmatik, burch den gewaltigen Arm ihrer gefunden Wernunft zu proscribiren und aus dem Wege ju raumen.

Weil

Weil aber Berr Samann ein Rahlfopf, fomm berauf! ift und nicht mit Absalom klagen darf: ich babe keinen Sobn! \*) fo wird ihm an einem Absa= loms Raum in der allgemeinen deutschen Bibliothek fein einzig Saar mehr gelegen fenn, als an dem gangen Ramen seiner Autor= schaft, und es wurde ihn eben so febr demuthi= gen, Bewunderer, Nachahmer und Copisten zu haben, als felbst einer au senn - ausser vom Lege continui, welches er stets als das größte Gebeimniß glucklicher Composition und gesunder Kritik im Munde führen soll, weil ihm diese Con= tinuitat im Denken und Sandeln der achte Genius und Aesculap des Gofrates ift, aber im Reben und Schreiben versagt -

Nunmehro werden Sie, Vetterchen! das Rumpfen seiner ironischen Stirn besser versstehen, womit der simulirende Speculant das Gehalt seines Styls tadelt und seine strenge Kunst, selbigen nach Maßgabe der Person en, die er vorstellt, und der Sachen, die er behandelt und "dessen, was er davon "versteht und nicht versteht," zu erheitern und zu verschatten. D. Eh. hat den Contrast des rückseits schleichenden Spener's mit

<sup>\*) 2.</sup> Buch Sam. XVIII, 18.

dem en front sich brustenden Abbé fruchtsbringender Polizey nicht meisterhafter ausdrüschen können, als des Geistlichen in Schwaben Denkungsart mit einem sokratischen Kabinetsprediger der Geister im Gefängniß absticht — und die auf feuchter That ertappte Söttin der Schönheit im Netz ihres eifersüchtigen Gemahls ist keine so schöne Kuppel, als der drollichte Ningekampf des ein au gigen Orbils mit seinem lahmen Bruder Mart in über den kleinen prosopopoe tischen Sauch.

Eben dadurch, daß der Recensent sich felbst Vorwurfe macht, nicht wie 5 am ann gedacht zu haben in den beiden an Charac= ter und Gelehrsamkeit, Mennungen und Wan= del gang verschiedenen Rollen, die er fich zu= eignet; eben dadurch, daß er ihn anklagt, sich über die deutsche Orthographie viel deut= lich er erflart zu haben, als über Ju= piters unsichtbares Lotteriespiel mit feinen sterb= lichen Unterthanen, schreyt sein stummes Miß-fallen an den berühmtesten Speculanten und Sophisten unserer Zeit so laut und vernehmlich, als ihr Ich, durch die Abstraction zur allgemeinen Bernunft vergottert, alle Ge= beimniffe ber Geister = und Korperwelt, Des grauen Alterthums und schwarzer Zukunft, vom Nest des blitschleudernden aakspahenden Ablers bis in den trachtigen Magen des Le= viathans durchschaut, entziffert, beurtheilt -

und mit tapfern Flohsprüngen \*) um den Busen und Schooß einer attischen Muse wühlt, welche durch die Niedergeschlagenheit schamshafter Augen sich von ihren frecheren Gespielinnen am meisten unterschieden und deßhalb von einem reisenden Indianer ausgelacht worsen

"Ich kann nit also gehen, bennich bin's nit gewohnt, und legt's von sich \*\*) — —

<sup>\*)</sup> Δύλλων 1/204 Aristophanei in Accibus von Sofrates Freunde Chrephon.

<sup>\*\*)</sup> Duhmel Abigail, die nicht anders als in ihrer Rachthaube zu ichreiben gewohnt ift, icheint hier in Bedanten mit ihrem Schnurleiba chen und Ropfzeuge zu reben, auch Bapeurs zu affectiren, bie gur ftandesmaßis gen Befundheit geboren, und je langer je mehr ber Continuitat ihrer Schreibart nachtheis lig merben, welches man nicht auf Rechnung iba rer Bern unft allein, fondern auch ihrer Laune gu fegen hat , und ein genau gufammengefestes Product von beiben ift, da bie Frudt der Erkenntniß, die bekanntermaßen unferm Gefolecht am Knoten ber Gurgel freden geblies ben, benm Frauengimmer burch bie Berbauung bem gangen Rreislauf ihres fconen Bluts mitgetheilt worden. Gin gewiffer Belehrter, der uberzeugt zu fenn glaubt , bag in ber Ratur nichts ohne Unfpielung ift, pflegt den unverhohlnen Ubamsapfel eines ziemlich langen Salfes bas Patent feiner reinen Bere

Von jenem Bepfpiel mit acht samer Dunkelheit die flummen Sunden der bezrühmtesten Speculanten zu rügen, will ich zu einem entgegengesetzten Exempel der Exerg a sie übergehen, womit der Recensent den deutlichen Unsinn seiner Brüder nachze ahmt hat, indem er der monarchischen Regierung der Aussprache über die Orthographie durch eine dre ymal verbesserte Aussgabe des verjährten Kanons entgegen zu dammen sucht. Die neue Erfindung der un sehle baren Regel de tri besteht nemlich:

", in der besten Aussprache

"in der besten Aussprache "der besten deutschen Provinzen, nebst "dem Gebrauche der besten Schriftstelser.

Die Ginheit des deutlichen Bens

nunft (bie ben keinem Meibe unter der Sonomen bisher gefunden werden können) zu nennen, und ist daher ein stärkerer Keind von allen Kolelern und Kragen, als die Knechte des Könioges Achis zu Gath — Um auch etwas zur Aufktärung der im Text sich gehäuften Anspieslungen anzusühren; so ist das sokratische Sprüchewort (Quod supra nos, nihil ad nos) aus dem Minutius Felix bekannt, und des Indianers Gelächter, menschliche Dinge ohne höhere Kenntnisse durchschauen zu wollen, führt Eussebius aus der dritten Hand an. S. Praepar. Evangel. Libr. Kl. cap. 3. (Anmerkung des Herausgebers.)

worts zu bren eben so verständlichen Hauptwörtern erinnert mich an die drens erlen Arten von Sanften

1) ohne Trager,

2) mit verständigen Tragern,

3) ohne Boden mit berauschten Erkgern.

die alle drep das lederne Schilder= hauschen unter sich gemein haben, desen sich die armen Fußganger in der allgemei= nen deutschen Bibliothek erfreuen; und aber= mal an die drep Arten dasiger Recensenten, nämlich:

1) åltliche Herren, welche den Magen der Leser und Schriftsteller war= men um ihn zu stärken, und zu solchem Be- buf fein auf gewärmte theorerische, specu- latwische, scholastische, para = und heterodore

Suppen und Bruben auftischen.

2) feurige Junglinge, die gleich dem Priester zu Anathoth im Lande Benja= min Becher voll Weins und Schaalen vorssehen, den Kindern von der Nechabiter Hause sagen: Trinkt Punsch, Bischoff und Kardinal nebst glühenden Weinen und Krambambuli, gewürzt mit — und alles, was nicht stark à la H - - - \*) ist, verachten;

<sup>\*)</sup> Man verftehe hier nicht bes Alexanders Gefellen , Symenaus (1 Zim. I. 20.) fendern ben

3) Vernünftiger Leute, auf beren Grund und Boden der gefunde Men=

unter ben alten fo beruhmten Hephaestionem "Thebanum," von dem bisher noch feine Gpur meber im Bante noch Jamblich gefunden werben mogen. Thom. Bladwell fuhrt in feie nem Enquiry into the Life and Writings of Homer (London 1757, pp. 92. (i) 135.) ben Dtolomaum unter bem Ramen feines Baters Sephaftion aus dem Photius (God, CAC.) an. der vor einem Muszuge feiner waren oder Tapadol's Isopias folgendes Urtheil von ihrem Bers fasser fallt: Exel de monna nai reparady nai naκόπλως α, καὶ τὸ ἀλογωτερον, ὅτι καὶ ἐνίων μυθα-ρίων αἰτίας, δι ας ὑπές ησαν, ἀποδιδόναι πειράται. ό μέν τε των συναγωγεύς ΥΠΟΚΕΝΟΣτέ ές:, καί πρός ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΝ επτοημένος και κό ΑΣΤΕΙΟΣ THN AEZIN. Thom. Gale hat biefes Frage ment aus bem Photio feiner Musgabe von Scriptoribus antiquis Historiae Poeticae ( Parif. 1675.) einverleibt, und merft in der vorangeschickten Diff, de Script. Mythol. Cap. VIII. p. 53. an: Suidae testimonio Alexandrinus fuit Ptolomaeus, cognomento Chennus. Quod autem Hephaestionis filium vulgo faciant viri eruditi, dubio non caret. Vixit enim Ptolomaeus sub Trajano; Hephaestion autem sub Antonino Pio. Alius certe non occurrit apud veteres, excepto illo Hephaestione, qui Enchiridii auctor existimatur et cuius meminit Capitolinus inter Veripraeceptores. Hephaestion apud Apsyrtum inferioris seculi omnino occurrit. Tzezae interim Ptolomaeum Hephaestiona, non schenverstand in solcher Abundant wachst und die so Legionreich daran sind, daß sie damit gange Gergefenerheerden voll, dick, fatt machen und mit vieler Urtigkeit das Christenthum aus dem Lande predigen welche mit sofratischem Meißel die wesentlich= ften, anzuglichten Blogen ber Gratien verschlevern und rathselhaft machen - Die Ge= beimniffe feiner Philosophie aus Xantippens Dachtsviegel schopfen - seine Saustaufe der Geduld und Langmuth an ihren eigenen De= naten vollziehen - laues, unbeiliges, ver= fluchtes Waffer für trinkbares Gold verkau= fen , und die Bulle ihrer Blafe , wie Somer in Galatons Gemalde, Die Gulle feines mystifchen Dagens, dem Pub= lico bestens zum Waschen, Baben und Loichen anvreisen und empfehlen.

Hephaestionis, diei video — Vom Vettio Epagatho Lugdunenst, bem Aduocato Christianorum und Märtyrer unter dem Kaiser Vero ist Eusebii Historia Eccl. Lib. V. Cap. I. und Valesius ad h. l. nachzusehen. — Das er ste und ätteste Stück in d'Achery Spicilegio (nach der Folio Ausgabe von 1723.) führt den Titel: Consultationum Zacchaei Christiani et Apollonii Philosophi Lib. III. Title mont schreibt siedem Euagrio zu, der A. C. 400. gelebt, nach Tessins Gelehrten. Geschichte der Consucegation von St. Maur im I. Bande S. 155. (Unmerkung des Herausgebers.)

Dhngeachtet man der guten Aus fprache in der fprache zufolge, seit 100 Jahren in der Orthographie ganz erkleckliche Versbesserungen gemacht haben soll: so läßt sich doch der neuesten unsehlbaren Regel zusolge, nicht nur ein gänzlicher Stillstand der bishezrigen erklecklichen Aufklärungen, sondern ein neues Babel von Verwirrungen absehen, weil die ganze Offenharung der unsehlbaren Regel ohne Anwendung bleiben muß, bis vorshero ausgemacht worden sehn wird, was eizgentlich mit der besten Aussprache der besten deutschen Provinzen und dem Gebrauch der besten be

Es giebt vernünftige Leute, welche diejenige Aussprache für die beste halten, die der guten Rechtschreibung am angemessensten entspricht, weil auch hier oft der Jüngerüber seinen Meister ist; und in diesem Verstande wäre das erste Glied der unfehlbaren Regel ein Eircul der Begriffe.

Welches sind aber die besten deutschen Provinzen? Wo es die kräftigsten Gesundbrunnen und Bader oder die reichsten Erzgruben oder die edelsten Weinberge giebt, oder wo der meiste, feinste und weißeste Puder sur die Toilette der Speculanten wächst? "Daß, "die ober sach sisch e Mundart die Hofe, sprache und "geblieben," sagt Herr Adelung (in der Wor=

rebe seines Werterbucht S. VIII. XII.) "die-"sen Vorzug hat sie nicht durch ihr eigen "Berdienst, sondern durch einen Zufall

"erhalten."

Welches sind die besten Schriftsteller? die sich in der deutschen allgemeinen Bibliozthef oder im deutschen Mercur dafür selbst erzennen und erkennen lassen, oder erkannt werzen? — Auch ist den besten Schriftssteller nicht immer so viel an der Orthozgraphie gelegen, daß man sie aus ihre Nechznung schreiben kann.

Sie sehen also, Vetterchen! daß die unsfehlbare Regel ein drey faches Beste als bereits gefunden voraussetzt, davon das gesuchte Gute eine sehr unbetrachtliche Kleinigkeit, und daß eine drey fache Voraussetzung des Besten im Ganzen ein eben so unbequemes als lacherliches Mittel ist, weil es alle Verbesserung in den Theilen ausschließt

und unmöglich macht.

Die Sanftenträger der allgemeinen deutschen Bibliothek mögen daher so deutlich und verständlich reden, wie sie wollen, über die Orthographie, so taumeln sie doch in ihzem eigenen Wasser vom starken Getränk de selben, und die Voraussehung der gestunden Vernunft schließt nicht nur die noch aufzuklärende Religion und Moral bereits in sich, sondern zugleich alle Möglichkeit ihrer Ausklärungen aus, und ist folglich eine Sänfte

ohne Boden und ohne Trager, und mit be=

rauschten Tragern.

Ich will mich ben der Deutlichkeit des ewigen Wortspiels mit will führlich en Grund saben und vernünftigen Grund saben und verweilen, noch den offenbaren Widerspruch der "nicht er"folgten" und daben "unumgänglichen Wer"wirrungen," noch die eigenen Weissagungen unserer Reformatoren und die strengere Ersüllung derselben in Absicht der Ratholiten beleuchten; sondern eile zur zufälligen Ursache, wovon die Beybehaltung des kleinen Buchstabens hvor 100 Jah-

ren abgehangen haben soll.

Obgleich in den Betrachtungen über die Religion bloß von dem ham is den Splben, und in der Apologie von demselben Buchstaben in der Mpologie von demselben Buchstaben in der Mitte und am Ende der Splben die Mede ist; so setzt doch der recensirende Speculant eben so leichtgläubig zum Voraus, als er dummdreist thut dem geneigten Leser es weiß zu machen "daß die deutsche Sprache" jest ganz und gar kein ho, mehr has "ben würde, wenn" — Die Verschwöstung gegen diesen Buchstaben war so gesährtich "daß nicht viel fehlte" — und zugleich so wenig gesährlich, daß ein sehr zussälliger Mädchenblick selbige rückgängig und zur Salzsäule hundertjährigen Andenkens

machte. — Der verfolgte Buchstab hatte feine Bepbehaltung dem Werdienfte einer Jungfer zu verdanken , und bas gange Ber= Dienst lauft auf den arschlichen Spaß eines 2Bafferfebers hinaus, der an ber Stir n eines Ramens ben Gleichlaut eines Sinter= theils findet, dem der einaugige De i= fter Beinrich entweder Gibfleisch oder Felle giebt, und das den Spielen fofratischer Gesellen geweiht senn soll. — Kurz, bes vermischten Nachrichters Rebus = Wiß wird der jungsten Tochter des feligen Sars= dorfers als eine althetische Triebfeder ihrer fammtlichen Upologien, deren Titel und Inhalt mir ganglich unbekannt find, angepaßt und dadurch der Ruhm ihres Werdien= stes noch lacherlicher gemacht als der Ber= folgungsgeist ihres gelehrten Vaters und Conforten.

Sab es denn, Vetter! vor jenen undert Jaren keine Uren, Afen, Unde und Ornvie, Arsderfers jungste Togter über die Bepbealtung des unumgängligen kleinen Bugstabens zu beruigen? Wie kam es, daß die
jungste Tochter vor ihrem sämmtlichen Geschwister den behutsamen Einfall hatte, die Hinteridee des Gleichlauts von der Stirn ihres gemeinschaftlichen Geschlechtnamens zu entfernen? — Gab es denn keine Nothanker, wie heuer, von so viel Menschen- und
Frauenliebe, den zusäligen Blößen ihrer eigenen und frember Wilhelminen den wohlthätigen Schatten des Buchstadens E angedeyen zu lassen? — Warum hätten nach hundert Jahren nicht eben so gut ein paar Bogen zu Behuf eines unschuldig verbannten Buchstadens mit mehr Fug und Erfolg, als nach zwanzig Jahrhunderten zween Banzde antichristischlutherscher Provinzialbriefe über die Himmelsahrt eines attischen Spottvogels geschrieben werden können — um über den Geschmack des Fürsten der Finsterniß am Pech = und Schwefelbriefen erstickten Heidenser im Fett ihrer Tugend erstickten Heidenserele zu spotten, unterdessen ein Frischlingspagut mit Teufelsdreck gedämpst den hohen Gaumen der Leute vom Geblüt küßelt —

D. Ernest i soll sich meines Wissens um die guten Werke der Heiden und ihre gelehrte, oft sehr zu fällige Unsterblich= keit ungemein verdient gemacht haben. Ich habe die neue Apologie des Sokrates noch nicht selbst gelesen, und da es in dieser Saeche mit dem Latein seine guten Wege hat, weil Sokrates gar keine Werke hinterlassen,

<sup>\*)</sup> Mir kommen "fagte schon Celfus" zu einer anbern albernen Einbildung der Chriften. Sie glauben, "daß wenn Gott einmal das Feuer, "so wie ein Koch wird angelegt haben, so wird "alles gebraten werden — Siehe Mosheims Origenes Buch V. Cap. III. §. 1. S. 509.

sondern wie der qute Sebaldus das Gluck gehabt, durch Romanen = und Po= fillen dichter in deutschen und undeutschen Sprachen berühmt zu werden, auch ein ie= ber die Werke der Beiben im Briefe an Die Romer lesen fann, und der Sensus communis des gangen menfchlichen Gefchlechts. nach dem berühmten Ausleger bes Dofai= schen Rechts,\*) ihr Chef d'oeuvre geme= fen: so vermuthe ich eben nicht allauviel Kineffe in den Urfachen von der Ge= ligfeit der Beiden und von der Ber= werfung unserer Lutherschen Rirchen = Kinder = und Volkslehren, weil die bisherigen Aufklarungen und neuesten Offenbarungen ge= funder Vernunft auf nichts als ein mit we= nig Feinheit diluirtes Plagium moderngenti= lischer Oeuvres und Essais philosophiques

<sup>\*)</sup> S. Th. IV. S. 186. V. 43. 194. "Der grod"se Haufe der Menschen," sagt Herr Lavater mit eben so viel Scharf- als Tiefsinn, "wei"det sich unaushörlich an Worten ohne Sinn,
"Ueußerlichkeiten ohne Kraft, Körper ohne Geist,
"Gestalt und Form ohne beseelendes Wesen —
"Das Eigentliche der Abgötteren; so wie das
"Eigentliche der Schwärmeren Verliebtheit in
"Geistigkeit ohne Körper ist." S. Physiognomische Versuchen zur Mesorderung der Menschentenntnis und Menschenliebe S. 144. 145. (Unmerkung des Herausgebers.)

und weltbürgerlicher Ephemeriden hinauslausfen, auch die bloße Vorrede eine speculative Revision bis zum Ueberstuß und Ueberdruß mißhandelter, und eben so disparater Materien ankündigen soll, als der Inhalt unterliegensder vermischten Nachricht. Vielleicht ist aber der lose Vink der ist der der lose Wink des Speculanten nicht verlosten, einige aller lieb ste Naivitäten auß den jüngsten Bänden der allgemeinen deutschen Bibliothek zu sammeln, die überstriebenen und gar zu mildthätig eingeräumten Ansprüche derselben auf gesunde Vernunft und Kritik aufzuklären, die Entweihung ihsted Namens und die Ehre des Vaterslandes und Jahrhunderts zu räschen.

Noch bliebe zu untersuchen, wie Hamann den bilderreichen Ausdruck des Sisback = v f en s sich als ein Sigenthum anmaßen mögen, da er ihn offenbar aus den Betracht ung en über die Religion geborgt und entwandt hat, wo ihn jeder undächtige Leser (S. 65. der dritten und vierten Abtheilung) in einer weitläufigen Note auf das Deutlichste zergliedert und gerechtsertigt finden kann; wenn es nicht aus so manchen einleuchtenden Erempeln handgreislich wäte, daß er keine andere Absicht hat, als die Speculanten in ihren gelehrten Beutelschneis dereyen und Finten nachzuahmen, womit sie bie Gistmischeren der ättlichen Herren und den

Mittenfrost ihrer Knappen durch eine allgemeine laue Wassersprache weit und breit zu verführen, und epidemisch zu machen suchen — und daß ihm gleich jenem Mann unter den Kindern der Propheten mit Schlägen und Wunden gebient seh, um durch Verkleid ungen und Parabeln seinen Kunstrichter auszuholen, und ihm zuleht antworten zu können: Das ist dein Urtheil, du hast estelbst gefällt! 1. B. der Könige XX. 35 — 40.

Weil die Angelegenheit mit bem Verles ger Nicolai weder die Orthographie noch Orthodorie angeht, und durch die zwo Ant-worten an den Magum in Norden und an die Sere ju Rabmonbor fattfant erdriert worden: so habe ich nur noch nothig ber vermischten Rachricht benzufügen, daß ber Chineser Mien = Man = Soam feinen eigenen Weg gefunden, die lette und einzige Abschrift seines öffentlichen Ausbots, nachdem er alle übrige Materialien mit Feuer und Scheere aus der Welt geschafft, fur 500 Raisergulden zu versetzen; daß die in der Gelehrten = Geschichte wichtige Sppothekschuld ei= nes Wilden in Morden von 2000 fl. Pr. bereits vor dren Jahren gerichtlich gelöscht, und die damalige Bucherrechnung eben fo baar und ehrlich von Samann bezahlt worden, Der fich aber nach ber Sand erinnert, noch einem seiner Freunde seit 1764 ein kleines Agio an Golde schuldig zu sepn

Doch wieder auf die wunderliche Decono mie seines Styls zu kommen: so scheint
felbige nach Abzug von 6663 Drucksehlern
eben so genau der Dunkelheit seiner
ganzen Lage angemessen zu seyn, als der Tiefe und dem Umfange seines Plans,
der gleich dem Ruhm eines Baums \*) unter sich wurzelt. Wie Hercules seiner Keule,
ist er des unbeque men Ausdrucks mach=
tig und sicher — weder ein Abadon
und Apollyon des Geschmacks sondern

— ALIVSQVE ET IDEM,
ber das große G e se h der S par sam=
keit nicht bloß in Ideen und Bildern, son=
bern im weit höhern Verstande durch die
Schöpfung seiner Fabeln und ihrer Entwicke=
lung im elastischen Korn erfüllt — und nach
vollbrachren Gelübde seiner Naziraerdiät schö=
ner und baß ben Leibe, denn
alle Knaben, — seinen apokalppti=
schen Auslegern in der Sprache Dani=

Hor, Lib. I, Od, XII, et Carm. Secul,

Fama Marcelli

ets \*) treuberzig danken und ihnen sein Ges gencompliment zu entzissern geben wird —

Unterdeffen daß die Verbindung ber Ideen burch lapplandische Sectionen gehirnloser Unatomie noch entdeckt werden soll, ist in den Beplagen einer arfchlichen Zeitung, wie man felbige ihrem Unfanger zu Ehren nennt, ein kleiner Versuch neuerlich angestellt wor= ben, einige Ideen über den Styl aus bes Grafen Buffon Histoire naturelle du Cochon zu erlautern; und ich schmeichle mir einen nahern Aufschluß über die achte Sa= mannifche Schreibart in eben beffelben Histoire naturelle du Lievre aufgefunden zu haben, wohin ich Gie, Better= den, nebit sammtlichen Speculanten und Gehafiten verweise, um dafelbst den Ber= maphroditismum, die leberschwan= gerungen, den Schlaf mit offenen Mugen, die Leichtfertigfeit des lei= fen bochtrabenden Galops, Die Aebnlichfeit mit der vox humana und alle übrige I biotismen des furzweili= gen und langobrigen Thiergeschlechts erklart ju finden, dem ein alter Dichter \*\*) den

<sup>\*)</sup> S. Ubbts freundschaftliche Correspondeng G.

<sup>\*\*) ———</sup> si quis me judice certet Hamann's Schriften IV. Th. 21

Preis bes Vorzugs ertheilt haben, und welches wirklich das einzige fenn foll, fo im ei= gentlichsten Verstande Saare auf den Babnen und gar im Munde hat.

Nach Maggabe des obigen lagt fich nunmehr von felbst ermessen, warum es den beruhmtesten Speculanten unserer Zeit eben fo schwer wird, ihn zu versiehen und zu er-rathen, wen oder was er meynt, als es dem mimischen Schriftsteller vielleicht blutsauer werden mag, ihre Mannchen in omni scibili nachzumachen; und eben daber fließt auch je= ne Leichtigkeit ihn nachzuahmen, weil sie in der That nichts als ihr eigen Werk thun, ohne es zu wiffen, sich felbst durch die dritte Sand affen, und der funftliche Unfinn feiner Schreibart fich zu ihrer naturlichen Den-fungsart verhalt, wie die Rarben feite zur Masfeite feiner Ginkleidung in ihren Fel-Ien. Ich beforge daber, daß die Wirfungen Dieser losen Blatter mit seinen beimlichen Ab= fichten nur gar ju febr eintreffen, und bag Die ganze Junfion feiner Dunkelheit nichts mehr und nichts weniger bedeute, als jeder naturliche Rauch \*) eines noch auszubrechenden

Inter quadrupedes gloria prima Lepus.

Martialis Lib, XIII. 92.

\*) καπνός ε΄ βέβαιος, αλλ' οἷον όζειος ομίχλη πὸς'ξωθεν ἀνατέλλων καὶ διαφαινόμενος — ἐπεὶ δὲ μαλλον αυξανόμενος καὶ διαμελαίνων τὸν άξρα, καὶ

Feuerd; benn mir ift gefagt, bag er listiq ist.

Gie werden nunmehr , Vetterchen ! mahr= scheinlich genug finden, daß die gange ver= mischte Nachricht feinen andern Verfasser als ben gelafterten Speculanten felbit verrathe. und daß er mit der Unterschrift der Buchita= ben auf iene ftoische Weisheit ziele, melthe imbecillitatem Hominis und securitatem Dei wechselsweise vereinigt, ohne wegen herr= schender Unwissenheit beider Raturen erkannt zu werden selbst von benjenigen, welde der Schrift Meifter find, und felbft nicht versteben, mas fie fagen ober mas fie fegen. -

Machdem also die Aufflarungen ber Orthographie in der allgemeinen deut= schen Bibliothek eben so viel einleuchtende Zeugniffe von einem doppelten groben Dig= verständnisse sind, sowohl desjenigen, mas daselbst angenommen als was allda ver= worfen wird, feines von beiden aber mit ber vorausgesetten Gesundheit der Vernunft bestehen fann: so wird der Beweis fehr verfürzt, nach der Analogie mit ungleicher Scharfe auf den Werth ihrer Speculationen über die Religion unferer Bater und unferer Rinder die vernünftigften Schluß-

πολύς ανω χωρών, εδηλείτο πυρτός είναι φίλος. Plutarch. in T. Flamin. c. 4.

folgen zu ziehen, und sowohl den Ungrund als Uebelftand ihrer willführlichen Sakunsen, Cophisterenen, Wortertandelenen, Prasterenen und Verleumdungen fünftighin aufzuspecken.

Die Gesundheit der Vernunft ist der wohlfeilste, eigenmächtigste und unverschämteste Selbstrahm, durch den alles zum voraus geseht wird, was eben zu beweisen war, und wodurch alle freye Untersuchung der Wahrsheit gewaltthätiger als durch die Unsehlbarkeit der römischkatholischen Kirche ausgeschlossen wird.

Db ich gleich, Wetterchen! nicht im Stanbe bin, fo tief, wie Sarsborfers jungfte Jungfer Tochter, in die Folgen der neuen Aufklarungen und Offenbarungen zu blicken : fo scheint doch der Gobe gefunder Vernunft bisher einen fo wohlthatigen Schatten über ben Ramen ber allgemeinen beutschen Bibliothek geworfen zu haben, daß ihr das kahl= fte Feigenblatt menfchlichen Unfebens einmal zu statten kommen dürfte, gewiße ärgerliche Bloßen zu becken. Sie wird daher — etiam ab hoste consilium — aufhoren, die Orthographie der Deutschen ferner durch unfehlbare Reguln de Tri aufzuklaren, die ihr unbequem scheinenden aber in Gottes Wort und dem öffentlichen Land= frieden gegründeten Lehren und Ausdrücke der kleinen Lutherschen Lavenbibel mit ungöttlicher

Faust auszustreichen und die Ausfüllung diefer Lucken einem allgemeinen Unfinn zu über=

Iaffen. - -

Gefett aber, bag burch ein Gebeim= nif \*) neuer Blindheit die Gulle der Beiden abermal in den Kirchenhimmel eingeführt werden mußte: so ware es doch immer berfelbe verkehrte Ginn von Seiten des chrift= lichen Ifraels, solche Blindheit für ein ge-fundes Gesicht \*\*) auszugeben.

Beiden zu verdammen und felbige felig miffen zu wollen, felbige gu Pech = und Schwefelbraten oder au Gannmeben bichten, ift Sortife de deux parts, eine Thorheit von vollig gleichem Schlage: fo wie gefunde Vernunft und Orthodoxie, im Grunde der Sache und felbst der Etymologie, ganz gleichbedeu= tende Borter find, auch die ftrengsten Schluß= folgen aus bloßen Worterflärungen mit willkührlichen Saten immer einerlen bleiben, und unser aller Seligkeit eben so wenig von den Stuffen der Venunft= maßigfeit und Rechtglaubigfeit (felbst wie gute Werke betrachtet) abhangt, als Genie vom Fleiß, Gluck vom Berdienst u. s. w.

Pilak maja

<sup>\*)</sup> Jiom. XI. 25.

<sup>\*\*)</sup> Soh. IX. 41.

Da der Glaube zu den natürslichen Bedingungen unserer Erkenntsmißkräfte und zu den Grundtrie ben unserer Seele gehört, jeder allgemeine Sahauf gutem Glauben beruht, und alle Abstractionen willführlich sind und seyn müssen: so berauben sich die bezrühmtesten Speculanten unserer Zeit über die Religion selbst ihrer Vordersähe und Mittelbegriffe, die zur Erzeugung vernünftiger Schlußfolgen unentbehrlich sind, schämen sich ihrer eigenen Werfzeuge oder machen ein Geheim niß darauß, wo kein Geheimniß statt sinden kann, und decken die natürliche Schande ihzer Lieblingssünde wie Abam.

Unterbessen sie die Geheimnisse einer allgemeinen Natur, wo gleichwohl Geheimnisse wegen der Allgemeinheit widersprechend
sind, ohne Noth häusen, anstatt selbisge zu vermindern, bleibt ihnen zur Wirksamsteit ihrer Freyheit zu denken, nach dem Lege continui verkehrter Begriffe, nichts übrig als der seuchtige und verdüsterte Muthwille, alle Geheimnisse einer höhern, einzelnen, unsbekannten, aber zur Mittheilung Ihrer Selbst höchst aufdringlichen Natur, durch Fragen und Wortkriege zu leugnen, zu verdrehen und zu lästern

Weil sie aber den natürlichen Brauch der Vernunft verlassen: so empfangen sie den Lohn ihres Jrrthums (wie es denn nicht and ders seyn kann) an sich selbst; und weil sie die Religion aus den Nom an en und Lezgenden siehten Anschennatur studiren, sind sie in ihrem Tichten eitel worden und ihr unverständiges Herz ist versinsstert, und da sie sich für Weise hielten, wurden sie fahrende Ritter oder ihre Schildskappen, und lucubriren \*) sich die Rächte des Heils hingegen trüber und trüber — statt des Lichts, Kälte und Frost — weder Tag noch Nacht

Daher kommt es, daß sie eine wirkliche, in jedem Verstand allgemeine, der geheimen Geschichte und Natur des menschlichen Geschlichts völlig entsprechende Religion verwers wersen, deren Geist und Wahrheit jene mannigfaltige Weisheit in sich schließt, welche von ihnen gesucht wird ohne erkannt zu werden, und daß sie ein aus dem Schul=

<sup>&</sup>quot;) — el fe enfrasco tanto en su letura, que se le passavan los noches leyendo de claro en claro, y los diàs de turbio en turbio — Vida y Hechos del ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, Compuesta par Miguel de Cervantes Saavedra. En Haya 1744, Tom, I. p. 4.

tind Modestaube ihres Wintertags neugebaschenes Göhenbild aufzurichten suchen, das keine einzige Eigenschaft ihrer abergläubischen und schwärmerischen Einbildungkraft an sich hat — daß sie eine Bundestrelt gion, die aus einer der Nibben ihres eigenen Ideals und nach dem Ebenbilde desselben ausdrücklich scheint gemodelt zu sehn, gegen antisokratische Galanteries Schreine vertausschen, welche einen Schemen der Vernunft zwar auswendig, aber inwendig den Fluch ihs

rer Verwesung darstellen —

So wie alle Arten der Unvernunft das Dasenn der Vernunft und ihren Mißbrauch poraussehen: so muffen alle Religionen eine Beziehung auf den Glauben einer einzigen, felbstständigen und lebendigen Wahrheit haben , die , gleich unserer Erifteng, ålter als unsere Vernunft fenn muß, und daher nicht durch die Genefin der letteren, sondern durch eine unmittelbare Df= fenbarung der ersteren erfannt werden kann. Weil unsere Vernunft bloß aus den außeren Berhaltnißen sichtbarer, finnlicher, unstätiger Dinge ben Stoff ihrer Begriffe schöpft, um selbige nach der Form ihrer in= nern Natur felbst zu bilben, und zu ihrem Genuß oder Gebrauch anzuwenden: so liegt ber Grund der Religion in unserer gangen Erifteng und außer der Sphare unferer Erkenntnigfrafte, welche alle zusammenge=

nommen, den zufälligsten und abstractesten modum unserer Eristenz ausmachen. Dasher jene mythische und poetische Ader aller Religionen, ihre Thorheit und argerliche Gestalt in den Angen einer heterogenen, incompetenten, eiskalten, hundemagern Philosophie, die ihrer Erziehungskunst\*) die höhere Gestimmung unserer Herrschaft über die Erde unverschaftt andichtet.

Unter allen Offenbarungen, deren die menschliche Seele oft mehr im Traum als ben wachendem Muthe fähig ist, hat keine einzige eine so innige, anschauende, frucht-bare Beziehung auf alle unbestimmte Fähigkeiten, unerschöpstliche Begierden, unendliche Bedürfnisse und Leidenschaften unserer Natur, deren physische Eidenschaften unserer Natur, deren physische Edusammenhang mit Himmel und Erde eben so abhängig als das fleischliche Band des Lebens, des Gesich lechts und der Gesellschaft auf enziger Plan, als der durch Christum, das Haupt, und durch den Leib Seiner Gemeine offensbart worden, erklärt die Geheimnisse der höchz

<sup>\*)</sup> Le premier art de l'homme a été l'education du chien et le fruit de cet art la conquête et la possession paisible de la terre. Buffon Tom. VI. p. 313. Man vergleiche hiemit bes Helve tius hinterlassense Werk über die Hundestucht.

ften , einzigsten , verborgensten und zur Mit= theilung Ihrer Selbst aufdringlichsten Ma= jestat, dem gangen Spftem der Ratur und menschlicher Geselliafeit analogischer, den willkuhrlich sten Gefeßen gefunder Wern unft und den nothwendigften Schlußfolgen lebendiger Erfahrung gemaßer. Das im herzen und Munde aller Religios nen verborgene Senfforn der Anthropos morphose und Apotheose erscheint hier in der Große eines Baums des Er= fenntniffes und des Lebens mitten im Garten - aller philosophische Widerspruch und das ganze historische Rathfel unferer Erifteng, Die undurchdring= liche Racht ihres Termini a quo und Termini ad quem sind durch die Urfunde des Fleisch gewordnen Worts aufgeloset. Dieses Zeugniß ist der Geist der Weiffagung, und der Lohn fei= ner Berheißung "ein neuer Rame, welchen niemand fennt, benn der ibn empfaht."

Wenn es den Speculanten am Geist fehlt, die Grundlehren des Christenthums von der Verklarung der Menschheit in der Gottheit und der Gottheit in der Menschheit und der Gaterschaft und Sohnschaft zu glauben, und mit unserer lutherischen Kirche zu singen:

"Der Brunn bes Lebens thut aus

Ihm entspringen Gar hoch vom Himmel her aus Seinem Herzen:—"

wenn fich die Nicolaiten der gottlichen Rraft und gottlichen Weisheit im Worte vom Rreuße schämen und sich daran sto= Ben: fo ift es doch hochft unvernünftig, Wahrheiten, die vermoge ihrer Bestimmung bem naturlichen Menschen Thorheit und Mergerniß fenn sollen, deßhalb freventlich zu leug= nen oder durchzustreichen, und es ift eben fo unfittlich und unverantwortlich , selbige Unbern zu entziehen, wenn ihre Verfundigung jum Gelubde eines burgerlichen Berufs, Um= tes und Standes gebort.

"Unfere Beiligkeit," fagt Luther, ift "im Simmel, da Chriftus ift, und nicht "in der Welt vor Augen, wie ein Kram auf "bem Markte." Der Gifer fur Die Mitsbreitung der Moral ist daber eine eben so gros be Luge und freche Seuchelen, als der Gelbit=

ruhm gefunder Vernunft.

Dbschon die Frengeisteren immer ihren Religionshaß unter dem Deckmantel ei= ner pharisaischen Moralitat getrieben hat, fo fängt selbige doch gegenwärtig an, die Blos se der Moral selbst und die Nothwendigkeit, ihre wahren Grundsähe erst noch zu erfinden, laut genug zu befennen, und mit eben der Frechheit, womit sie Die Religion schon meynt eufgelöst zu haben, auch die Regierungsart der Fürsten zu zergliedern und zu verleumden. Weil aber Gottesdienst und welt= liches Regiment Ordnungen Eines und desselben höchsten Willens sind und ihr bei= derseitiges Ansehen aus einer einzigen Urquel= le sließt; so ist man umsonst bemüht, den Mangel des Geistes in beiden durch Men=

schensakungen zu erseßen.

Sollten aber unsere Speculanten, zum neuen Beweise ihrer rohen Unwissenheit vom Lege continui, etwan einem zu falstig en Ohnge fahr ihre mit den ofsenbarsten Religions spottern und Menschen Keligions spottern und Menschen feinden harmonischen Grundsfäße zuschreiben: so läßt sich doch ein eben so gemeinsch aftliches Interesse bald absehen, den Krebs einer Philosophie, welche leider! die Vernunft und Sittlichkeit der großen Welt mehr als zu sehr ansgesteckt, auch unter dem gemeinen Volkauszubreiten und selbiges durch ein Geschwähreiten und selbiges durch ein Geschwähreiten und selbiges durch ein Geschwähreiten und kaber den, nach der Weise Larons, \*) der durch den guldnen Kälberdienst das Volk fein wollte anrichten, daß der noch zu erwartende Gesetzgeber einer neuen Moral mit seinen zu vo oder zwölf Taseln, oder mit seis

<sup>\*) 2.</sup> Bud) Mose, XXXII. 25.

nen 3 in 60 dividirt und mit der Zahl 666 multiplicirten Verboten und Geboten zu spat kommen wird; weil der Gehorfam ge-funder Vernunft, den man aufzu-richten sucht, eine Predigt offenbarer Rebellion ist, wodurch das Band aller Subordination \*) aufgeloset wird,

<sup>\*)</sup> Gemag einer Stelle des Mulus Gellius (Noct, Attic, Lib. I. Cap. XIII.) fagt ber ehrliche und kluge Montaigne: On corrompt l'office du commander, quand on y obeit par discrétion, non par subjection - -La Religion chrétienne a toutes les marques d'extreme justice et utilité: mais nulle plus apparente que l'exacte recommendation de l'obéissance du Magistrat et manutention des polices. Quel merveilleux exemple nous en a laissé la sapience divine, qui pour establir le falut du genre humain et conduire cette sienne glorieuse victoire contre la mort et le peché, ne l'a voulu faire qu'à la mercy de notre ordre politique: et a soumis son progrez et la conduite d'un si haut effet si salutaire, à l'aveuglement et injustice de nos observations et usances: y laissant courir le sang innocent de tant d'esleus s'es favoris et souffrant une longue perte d'années à murir ce fruit inestimable? Il y a grand à dire entre la cause de celui qui suit les formes et les loix de son pays et celui qui entreprend de les regenter et changer - Car qui se mesle

welche ohne Verleugnung und Unsterwerfung der Bernunft unmöglich ift, und wahre Vernunft die Gestund heit ihrer Starke in Ausübung

de choisir et de changer, usurpe l'authorité de juger et se doit faire fort de voir la faute de ce qu'il chasse et le bien de ce qu'il introduit. Cette si vulgaire consideration m'a fermy en mon siege: et tenu ma jeunesse mesme, plus temeraire, en bride de ne charger mes espaules d'un si lourd faix que de me rendre respondant d'une science de telle importance ; et oser en cettecy ce qu'en sain jugement je ne pourrois oser en la plus facile de celles, ausquelles on m'avoit instruit, et ausquelles la temerité de juger est de nul prejudice : me semblant très-inique, de vouloir sousmettre les constitutions et observances publiques et immobiles . à l'instabilité d'une privée fantasie (la RAISON PRIVÉE N'A QU'UNE JU-RISDICTION PRIVÉE) et ENTREPRENDRE SUR LES LOIX DIVINES, ce que nulle police ne supporteroit aux civiles: Ausquelles, encore que l'humaine raison ayt beaucoup plus de commerce, si sont-elles souverainement juges de leurs juges et L'EX-TREME SUFFISANCE fert à expliquer et estendre l'usage, qui en est receu, non à le detourner et innover. Siche Essays de Montaigne à Londres 1769. Tom. l. Liv. I. Chap. XVI. et XXII. p. 245 - 249.

und Erfüllung der Gesetze zeigen muß, ohne über die Schicklich feit derselben zu klügeln — Urtheilest du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Thater (noch Lehrer) des Gestetzes, sondern ein Richter \*) — Thut man das am grünen Holz, was will am dürren wersten! \*\*)

Es mußte also durch eine Art von Wunder zugehen, wenn unsere Speculanten einer
ganzlichen Untüchtigkeit überführt würden,
über irdische Kleinigkeiten der Orhographie
zusammenhängend und praktisch zu denken,
und gleichwohl mit Recht, Fug und Anstand fortsahren könnten, sich an dem privisegirten Kleinod des kleinen Katechismus, unserer Kinder- und Lapenbibel, auf eine zaumund gebissose Art zu vergreifen, und wenn
ein öffentlicher Meineid und Hochverrath des
ehrwürdigsten Berufes, Amtes und Standes
zur Empfehlung, Ausbreitung und Fortpflanzung moralischer Gesinnungen, bürgerlicher
Treue und Ehrlichkeit, des allgemeinen Eres

<sup>\*) 3</sup>ac. IV. 11.

<sup>\*\*)</sup> Luc. XXIII. 31.

bits und guten Glaubens erbaulich werden konnte — Doch ich entziehe mich, die mansnig faltigen Verhältnisse dieser schwärzesten Seite zum Ganzen auch nur von weitem zu berühren, weil ich den gleißenden Vorspiegelungen von Vernunft und Moral nichts anderes als Thatsachen, und ihre verhaßte Evidenz und erstickte Energie dem allgemeinen Wortstrom der Speculation entgegensesten müßte

Man sieht also, daß die gesunde Vernunft und gesunde Moral ihrer flüg=
sten, lieben und getreuen Rathe, \*) gleich den Kammerern Bithan
und Theres, die der Thür hüteten, verdienen an Baume gehängt zu
werden, und in den Augen jedes frommen
Biedermanns unausstehlich sehn mussen, der,
um in der Allegorie zu bleiben \*\*) wie
Mardachai für sein Vaterland Gutes sucht und das Besteredt für

<sup>\*)</sup> Stude in Efther XIII, 3.

<sup>\*\*)</sup> Abbte freundschaftliche Correspondeng &. 96. 67. 68.

den Weibs = Saamen feiner Mutterfirche —

So entfernt ich aber auch bin, das Duartblatt seiner kleinen Autor= schaft gegen einen Sohn des Schlafs und der Nacht zu rechtsertigen, oder ihn mit der Santa Hermandad und heiligen Vetterschaft für einen purissimus penis und homuncio lepidissimus zu erken= nen: so werde ich doch kaum dem Verdacht entgehen, zum Harem seiner Buhl= und Betschwestern zu gehören.

Weil ich mich auf heren sprüche und Geisterbeschwörungen nicht verstehe, so mögen ham ann's Weifen und sein Weib Seres dem Speculanten der allgemeinen deutschen Bibliothek Glück sagen — wenn ihm auf jenem lichten Morgen überbleiben wird einer, der an die Wand wässert —

Nehmen Sie, Vetterchen! mit diesen zwey Körbch en für lieb. Es sind wester gulbene Erse noch guldene Mäuse, sondern wie der Seher\*) sprach: "Feisigen! ———"

<sup>\*)</sup> Set. XXIV. 3.

Siehe! hie ist Deine Magd, daß sie diene den Knechten meines HENNN, und ihre Füße wasche.

COLUMN THE PARTY OF

AND OTHER DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.

Abigail.

## Rleine Auffähe

nod

1770 bis 1776.

Harris Hall and the

المنافقين والتنفية and the same of th The second of th THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY AND PERSONS ASSESSED. THE RESERVE OF THE PARTY OF THE COLUMN THE RESERVE OF THE PARTY STREET, ST. AND OWN THE House of the Williams and the state of t

## Geschichte

ber

welfchen Schaubühne, aus dem Engl. überfest. \*)

Der gemeinen Mennung zu Folge sind die ersten regelmäßigen Dramata, welche in unserer
abendländischen Welt nach der Wiederaussebung
der Gelehrsamfeit erschienen, des Card in als
Bibiena Lustspiel Calandra und des Giangiorgio Trissino Trauerspiel Sophonisba
gewesen. Die Calandra wurde zuerst in Florenz und die Sophonisba zu Vicenza
aufgeführt.

Das Vergnügen über diese Stude und mehrere die zu gleicher Zeit von vielen Undern verfertiget worden, muß sehr außerordentlich und allgemein gewesen sehn, weil in der großen Bibliothef, die vor wenigen Jahren von Upofiolo Zeno den Dominikanermonchen zu Ve-

with Observations on the Mistakes of some Travellers with regard to that Country, by Joseph Barretti. The second Edition, London 769, 8, Vol. 4, Chap. X. XII.

nedig vermacht wurde, sich eine Sammlung von 4000 folder Werfe befand, die alle in einem einzigen Sahrhundert gefchrieben , und ben uns unter dem Ramen der Comedie antiche (alober Trauerspiele oder beides zugleich fenn.

Sch habe in meinen jungen Jahren eine große Ungahl diefer alten Comodien gelefen, welche noch immer von vielen unfern Ge-Sehrten bewundert worden, weil fie nach den Trauerspielen des Sophofles und Euripides und nach den Euffpielen des Plautus und Tereng mit der größten Genauigfeit jugeschnitten find. Ich wundere mich aber nicht über die Berach-tung, worein fie seit dem Anfang des letzten Jahrhunderts bis gegenwartig gerathen find. Die Feigheit des Ausbrucks, der Mangel intereffanter Zwischenfalle, Die abgeschmackte Ginfalt ihrer Knoten und die herrschende Rachah. mung ber griechischen und romischen Sitten haben den größten Theil berfelben verechelt.

Unfere theatralischen Schriftsteller waren al. fo genothiget, ihre Bufchauer mit lebhafteren und intriguanteren Zeitvertreiben zu unterhalten. Gi. ne neue Urt von Drama breitete fich über gang Italien aus, das dem aufgeweckten Tempera. ment ber Nation und unfern Sitten angemef. fener war. Die Versonen biefes neuen brama.

rifchen Rurzweils spielten in Masten. Riccoboni, ein berühmter ital. Schanspiefer zu Paris hat in einem Buch, welches er einer Ronigin von Engelland zueignete, hinlang-lich bewiesen, daß die verlarvten Acteurs der Co-medie dell'Arte (wie man die in die Stelle der Comedie antiche getretenen Burlesten nannte) gar feine ganglich neue Erfindung waren, fondern in gerader Linie von ber Riomer ihren

Atellanen abstammten, welche ihren Reiz ben den Italienern von Geschlecht zu Geschlecht alle barbarische Zeitalter hindurch erhalten, und in manchen dunkeln Dertern von Italien ihren Platz gegen die regelmäßigen Trauer- und Lustfpiele der unzähligen Rachfolger des Triffino

und Bibiena behauptet haben.

Jede von den maskirten Personen in diesen Comedie dell'Arte war ursprünglich zu einer characteristischen Vorstellung einer besondern italienischen Gegend oder Stadt bestimmt. Der Pantalone bezeichnete einen venetianischen Kausmann, der Dottore einen Bologneser Urzt, der Spaviento einen Reapolitanischen Eisenfresser, Pullicinella einen apulischen Eulenspiegel, Giangurgolo und Coviello, zween calabrischen Stuber, Bettrame, einen manländischen Trops, Brighella einen Kuppler von Ferara und Arlechino einen albernen Bedienten von Bergamo.

Jede von diesen Personen hat ihre eigene besondere Tracht, und ihre eigene besondere Maske und redete die Mundart desjenigen Orts

ben fie vorftellte.

Außer diesen und einigen wenigen andern dergleichen Personen, deren wenigstens 4 in jedem
Schauspiel erfordert werden, gab es noch Amoroso's oder Inamorato's, das heißt, solche Manns, und Frauensleute, die einsthafte
Rollen spielten, nebst einer Smeraldina,
Colombina, Spilletta und andern dergleichen, welche die Rollen einer Servetta,
oder Kammer mådchens machten. Alle diese sprachen tostanisch oder romisch, ohne
Masten zu tragen.

Gben nicht viele von diefen Studen find gebruckt, weil fie felten geschrieben murben. Thre Berfaffer festen bloß einen febr furgen Entwurf von dem Inhalt jedes Auftritts nach ber Reihe auf, 2 Abschriften bon Diefem bramatischen Gerippe (Scenario) murben an ben zwen hinterfeiten der Schaububne por bem Anfange bes Schausviels angeschlagen und ieber Spieler behandelte den Inhalt feiner Scene auf einen Wink, wodurch er zu feiner Rolle aufae. fordert wurde, indem er einzeln oder Gefpracheweis fe aus dem Stegreife redete. Bon diefen Gerippen oder Scenario's find eine ziemliche Menge noch aufbehalten. Ein Schauspieler Rlaminio Scala bat funfzig von feiner Erfindung im Sahr 1611 herausgegeben. Diefes Buch habe ich felbft einmal gefehen, ohne mir einen fon. Derlichen Begriff von feinen Planen machen gu konnen, welche nicht leichtlich als von Romo. Dianten , die fich lange Zeit geubt haben ihre gegenseitigen Einfalle einander mitzutheilen und aufzufangen, entwickelt werden mogen.

Diese Art Schauspiele zu verfertigen wird einen Englander, der an eine größere Regels mäßigkeit der Buhne gewohnt ist, sehr befremden, und er wird solche für sehr unvollkommene Possensiele ansehen. Sie sind es auch wirklich gewißermaßen, und werden von dem größten Theil unserer Gelehrten dafür gehalten, welche längst ihre Vorstellung von dem welschen Theater verbannt gewünscht haben. Tros dieser kritischen Strenge muß ich gleichwohl gestehen, daß einige von diesen Schauspielern, besonders Sachi und Fiorili (die von den Characteren worin sie Meister sind, den Eckel-

namen Truffalbino") und Tartaglia führen) und welche ich fürzlich in Benedig gesehen, mich abgeneigt machen mit unsern Kunstrichtern in ein Horn zu blasen; ich kann daher eben nicht ganz von Herzen eine gänzliche Abänderung in unserer gewöhnlichen Art Comödien zu verfertigen und aufzuführen wünschen, weil die Bemühungen, denen sich unsere Schauspieler unterwerfen müssen, wenn sie sich einer so schweren Probe unterziehen, mir mehr Anlaß zur Bewunderung als Kritit gegeben haben. Hiernächst sind diese Schauspiele eine ganz besondere Eigenheit unserer Nation, und aus Ehrerbietigkeit sowohl für diese Eigenheit als für das Alter ihres Ursprungs, scheint mir ihre Erhaltung angelegentlicher zu sehn. Ich wünschte also, daß sich die Kritik lieber mit ihrer Berbesserung als gänzlichen Abschaffung abgeben möchte.

Ein Fremder kann sich nicht vorstellen, mit welcher Fertigkeit unsere Acteurs ihre Rollen aus dem Stegreife spielen, und wie schwer es sich Einheimische sowohl als Fremde vorstellen können, daß sie ex tempore reden. Herr Garrick erzählte mir in Benedig, daß ihm am meisten der Pantalon in der italienischen Combdie zu Paris gefallen hätte; und der berühmte Carlin, der den Harlequin auf eben derzielben Bühne spielt, wiewohl er mehrentheils französisch zu sprechen gewohnt ist, drückt sich mit solchem Fluß und Neinigkeit aus, daß seine Zuschauer niemals die gelernten von seinen

<sup>\*)</sup> Truffalbino oder Tracagnino bebeutet eben jo viel als Harlequin. Tartaglia aber einen Stotte rer oder Stammelnben.

Extemporal Rollen unterscheiben können. Satte Herr Garrick den Sacchi und Fiorili in Rtalien gesehen, so darf ich wohl behaupten, daß er mit diesen eben so zufrieden, als mit dem Harlequin und Pantalon zu Paris gewe-

fen mare.

Das Vergnügen ben diesen Extemporal Stücken hangt aber vorzüglich von der Geschicklicheseit der Schauspieler ab, und dergleichen kann es nicht so sehr viel von der ersten Größe in einem Lande geben, das nicht solche unermeßliche Städte hat, als kondon und Paris sind. Daher haben die Italiener zum Besten der mittelmäßigen Schauspieler ungefähr im Ansfange des letzten Jahrhunderts die Musik auf der Bühne eingeführt, welches zu den musikalischen Dramas Ansaß gegeben, die man Opera nennt, wenn sie ernsthaft, und Opera bussa oder Burletta, wenn sie sustig sind.

Bon den erften Opernschreibern, fie mogen ernsthaft oder luftig senn, haben kaum irgend einige ihre Namen der Bergessenbeit entzogen, und keiner wirklich ein besser Schickfal verdient. Zeno und Metastafto konnten allein auf diese Ehre Anspruch machen.

Apostolo Zeno fand die Oper ziemlich roh und unvollsommen, und brachte sie unter die Gerichtsbarkeit der arisotelischen Regeln. Da er eine große Stärke im Griechischen bestaß, so bemuhte er sich ihr einen griechischen Zuschnitt zu geben, überhäufte sie mit Duos, Trios und Chören, und ahmte, so viel er konnte, die Strophe, Antistrophe und Epode der alten ariechischen Tragodie nach.

Ungeachtet aber Zeno an Erfindung groß ift, feine Charactere mannigfaltig, feine Gefinnungen richtig, und feine Anoten wohl ausgedacht

find, so hat doch seine Sprache zu wenig Zierlichfeit und Feuer, und seine Berfiffstion ist so rauh, daß seine Opern zwar noch immer von vielen gelesen aber von wenig oder gar keinem in Musik gebracht worden. Ich habe ofters den Einfall gehabt, daß, wenn seine dramatischen Stücke in eine andere Sprache überseht würden, man sie mit größern Bergnügen lesen würde, weil er reicher und särker an Empfindungen, an Erfindungen größer und in Characteren

mannigfaltiger als Metaftafto ift.

Des Metastasio Opern, im Ganzen betrachtet, haben ben weitem nicht alle Vollsommenheiten des Zeno, sind aber auch ebeu so sehr von seinen Fehlern entsernt. Die Zierlichkeit, Lebhaftigkeit und der reißende Fluß in Metastasto's Sprache hat nicht ihres gleichen, und seine Harmonie bezaubert. Scipe Arien, Duetten und Chore übersehen sich selbst zur Musse mit einer erstaunenden Leichtigkeit, und unsere Componissen haben wenig Mühe sie in Harmonie einzukleiden. Ihm haben sie vorzüglich die musskalische Ueberlegenheit zu verdanken, deren sie seit so vielen Jahren in ganz Europa ohne Widerspruch genossen.

Ungeachtet der großen Menge unserer Opera buffa oder burletta, verdient keine einzige gelesen zu werden. Abgeschmacktheit, Rieddertächtigkeit und ein wenig Ruchlosigkeit oben ein, sind ihre vornehmsten Zierrathen. Unsere Componissen aber versiehen gegenwärtig ihren Handel so gut, daß sie selbige dem großen Haufen angenehm zu machen wissen. Jeder gestetete Italianer schämt sich ihrer und sieht mit Verachtung und Unwillen auf die Reimschmiede, welche dergleichen schreiben. Ihre Scham, Verachtung und Unwillen ist aber für unser Ba-

terland verloren, weil nicht nur der italienische Pobles sein Vergnügen daran findet, sondern auch die Vornehmen anderer Nationen, die auf eine uns überlegene Feinheit der Sitten und des Geschmacks stolz sind, sich eine Ehre daraus machen, diese Mißgeburten aufzumuntern.

Die Comedie dell'arte, die Opern und Burlette, sind aber nicht die einzigen theatralischen Zeitvertreibe gewesen, welche die Italiener an die Stelle der Comedie antiche gesett, sondern sie erfanden auch zwen andere Arten von Drama, nämlich die Schäferspiele (Comedie pastorali) und Bauernspiele

(Comedie rustiche)

Liebhaber befigen viele 100 Schäfersviele in ihren Sammlungen. Beil aber bas Schafer. leben fein anders Dafenn bat als in der uns fchuldigen Einbildungsfraft verliebter Mådden, fo fonnten die Schaferspiele niemals bem grofen Saufen gefallen , und fich ben felbigem lans de in Gunft erhalten. Meines Wiffens ift fein einziges in Italien feit 50 Jahren aufgeführt worden, und unfere jungen Leute lesen noch ei. nige wenige, als des Taffo Uminta, des. Guarini Daftor fido, Des Bonarelli Fillt De Seir o und des Ongaro Alce o : denen noch unfere unichuldigen Monnen ben Silarmindo bingufugen , auf beffen Berfaffer ich mich gegen. martia nicht befinnen fann. Unfere Runftrichter bingegen und leute von Geschmack feben alle Diese Berfe mit weniger Achtung als unsere Borfabren an, und finden darin viel fantaftifche Sitten , unnaturliche Gefinnungen , findifche Ginfalle und epigrammatifche Wendungen Die Mobe ber Schaferspiele ift gegenwartig aus gant Italien fo ausgepeitscht, daß der ehrmurdige Name des Politian felbst feinen Orfeo \*) nicht vor einer ganzlichen Achtlosigkeit schützen kann. Die Gelehrten sogar kennen kaum diese Schrift.

Bon Bauernspielen baben wir niche viele, und die einzige Cancia ift Lefern von Geschmack befannt. Diefe Cancia bat Den Michelangelo Buonaroti, einen Better Des berühmten Dichel Ungelo jum Berfaf. fer. Es ift ein regelmafiges Drama in Reis men und die Versonen bestehen aus florenti= nifden Bauern. Die Reinigfeit der Gprache und Mahrheit der Sitten find ausnehmend. 3ch fur meinen Theil febe es fur eines unferer Meisterftucke an , und wenn alle unfere Schane fpiele untergeben follten, wurde ich beffen Erhaltung allein wunschen. Demungeachtet wird es nicht mehr aufgeführt aus Mangel einer binlanglichen Ungahl geschickter Schauspieler. Man fieht es zuweilen auf ben Privathuhnen unserer Schulen, wo es die jungen Studen. ten in den Berbftferien oder zur Carnevals, Zeit fpielen.

Nachbem die Namen der franzosischen Tranerspielschreiber und vorzüglich Corneille und Racine in Stalien einen allgemeinen Ruhm erhielten, finzen einige unserer wißigen Köpfe an, und Trauerspiele im französischen Seschmack zu liefern. Unter den vielen, die in kurzer Zeit auskamen, erhielten die Merope des

<sup>5)</sup> Dies war bas erfte ital. Schaferspiel. Die erfte Ausgabe ift ohne Jahrzahl, und die zweite ist zu Benea dig ben Nicolo Zeppino, 1524 gebruckt wors ben.

Marquis Maffei, ber Ulnsfes des Cathatrini und die Elektra des Grafen Gasparo Gozzi, nebst einigen wenigen andern, vielen Benfall auf verschiedenen welschen Buhnen, und wahrscheinlicher weise werden sie nicht so. baiv in Vergessenheit fallen, da sie nicht in der niedrigen Sprache und mit der schwachen Werksstation geschrieben sind, die in allen unsern

alten Tragodien herrschen.

Fast alle Trauerspiele des Corneille, Raeine, Erebillon und Boltaire sind in reimlosen Bersen überseht und von unsern Schauspielern seit furzem aufgeführt worden. Unsere Leute von Geschmack allein füllen aber noch fein Parterre, und der gemeine Mann ben und ist noch nicht im Stande, solche Schauspiele zu verdauen. Man kennt noch zu wenig das Vergnügen zu weinen, und wir würden unsern Harlequinen, Pantalonen, Brighellen und andern Masken niemals treulos geworden seyn, wenn Goldoni und Chiari nicht vor ungefähr 18 oder 20

Jahren plöglich erschienen waren.
Goldon i ift ein Schmierhanns, ber nicht weniger als 30 Bande Comodien herausgegeben. Sein Hauptendzweck ist immer Gaukelen und Lermen gewesen, womit er die Ohren des Pobels übertäubt, und ihre Herzen erobert hat, besonders aber der Gondelfahrer zu Benedig, denen er so manche feine Complimente in sehr vielen seiner Schauspiele gemacht, und ihre erstaunenden Einsichten, Geschmack und Sittlichkeit so sehr gelobt, daß sie lange Zeit seine besten Freunde gewesen sind. Seine Sprache ist ein so eckler Mischmasch von Wörtern und Nedensarten, die aus sehr verschiedenen welschen Dialecten hergenommen und auf eine höchst lacherliche Art toscanisier

und überbem mit einer Menge von Gallicismen gespickt und gewurzt find. Rurg Goldoni befist meder Runft noch Wiffenschaft. Seine grobe Unwiffenheit in den Rechten und in der Sittenlebre, in ber Bonft und Angtomie, in ber Geographie und Raturgeschichte (benn der Rerl reder von Allem) find ungablbar und unmenfch. lich. Da er von feiner Rindheit an in einer fflavischen Riederträchtigfeit und Unterwurfiafeit, worin der Benetianische Abel feine Unterthanen balt, auferzogen worden, fo ift der Begriff bes Abels ihm fo tief eingewurzelt, baß er felbigen mit einer friechenden Seele verebrt. und immer der Tugend felbft vorzieht. Die Begriffe von Recht und Unrecht find in feinem Gehirn fo verworren, daß er oftere Tugend für Lafter oder umgefehrt anfiebt.

Dieser ungezogene welsche Wigling hat sich zum Gögen des venetianischen Pobels gemacht, und ein so verächtlicher Gegenstand aller Italiener, die nicht zum geringsten Pobel (Canaille) gehören, ist gleichwohl in des herrn von Voltaire Augen einer der größten Männer unseres Jahrhunderts. Goldoni, wenn ihr dem Voltaire glauben wolltet, ist der Sohn und Master der Natur — Von dem Abt Pietro Chiari habe ich nichts mehr zu sagen, als daß er in jedem Stuck, wenn es möglich, noch

unter bem Goldoni ift.

Diese 2 seltenen Sterblichen waren beide in einem Jahr zufälliger Weise beschäftigt, für 2 verschiedene Bühnen zu Benedig, Comödien zu versertigen. Man kann sich nicht vorsiellen, wie erstaunend populär beide wurden, sobald sie ein Paar von ihren fantastischen und abgeschmackten Stücken geliefert hatten, und wie geschwind sie Gaukeien, Lermen und Unfinn

in Schwung brachten. So was bat man in feis nem andern gande erlebt. Demungeachtet muß man bemerken, daß fie einen Theil ihres Schnellen Benfalls benm gemeinen Bolf ber unbarmbergigen Urt, womit einer den andern auf der Buhne durchbechelte, ju verdanken hatten; die Rtaliener haben eben fo viel Gefchmack als die Englander an Rlopffechtern. Keins von Goldonis noch C-hiaris Stuchen fann die Drobe ber Rritif aushalten. Gie waren beide ohne Wit geboren, und ohne Ge-Jehrsamkeit erzogen ; gleichwohl überfiel zu ih. rem Bortheil eine anneckende Raferen fammtliche Benerianer, bobe und niedrige, und jog fich ploglich von Benedig fast über gang Stalien. Diefer Bahnfinn wuchs durch die ungeitigen Lobforfiche, die Boltaire an Goldoni verschwen. Dete, wodurch letterer feinem Gegner überlegen wurde. Alle beide fruchtbaren Ropfe lies ferten fur unfere haufigen Schaubuhnen in Zeit von o Jahren viele 100 Stucke, und Goldo-ni besonders ruhmt fich in einem derfelben, Das Comische Theater genannt, 16 Stuche in einem Sabre geschrieben ju haben, deren Titel er burch einen Schauspieler auffagen lief.

Ein so reifender Fortgang machte biese zween Pseudo - Woeten zu unumschränkten herren der Schaubühne, und wer weiß, wie lange ihr Regiment gedauert haben wurde, wenn nicht einige gelehrte Manner von der doppelten Ueberschwemmung ihres Unfinnes ermüdet, angefangen hatten, sie beiderseits mit der Kritik

anzugreifen.

Carlo Gozzi, ein jungerer Bruder des bereits erwähnten Gafparo Gozzi war der erfte, der dem Goldoni und Chiari schwer fiel.

Gar

Sar zu fehr baburch in die Enge getrieben, waren sie so klug ihren gegenseitigen Saß zu unterdrücken, und schloßen einen geschwinden Waffenstillstand um gemeinschaftlich ihren Segnern zu widerstehen. Chiari war ein eben so großer Schmierer in Prose als Comodienschmied. Es entstand also ein heftiger Federkrieg, der

balb je langer besto hitiger wurde.

Jufalliger Beise kam Carlo Gozzi mit Goldoni in einem Buchladen zusammen. Sie gerriethen in einem Suchladen zusammen. Sie gerriethen in einen scharfen Wortwechsel und Goldoni gab in der Hiße des Streits seinem unerbittlichen Kunstrichter zu verstehen, daß es leicht wäre ein Schauspiel zu tadeln, aber ein wenig schwerer selbst eines zu schreiben. Gozzi gestand ihm, daß es leicht wäre ein Schauspiel zu tadeln, aber unendlich leichter dergleichen zu schreiben, wodurch man einem so unüberlegten Volk, als die Venetianer wären, gefallen könnte, und fügte mit einem verächtlichen Tone hinzu, daß er kust hätte, das Mährchen von dren Pomeranzen in ein kustspiel zu verwandeln und ganz Venedig darnach neugierig zu machen. Goldoni mit einigen seiner Anhänger, die im Buchladen waren, thaten an Gozzi die Ausforderung sein Wort wahr zu machen, und der dadurch aufgebrachte Kunstrichter erbot sich in wenig Tagen damit fertig zu werden.

ju werden.

Wer hatte wohl gedacht, daß Italien einem fo jufälligen und unbedeutenden Wortwechfel den größten dramatischen Schriftsteller zu berdanken haben sollte! Gozzi schrieb hurtig ein Lustpiel von 5 Aufzügen, unter dem Titel: I tre Aranci, die dren Pomeranzen, das aus einem alten Weibermahrchen entlehnt war, womit die Kinder in Venedia von ihren

Marterinnen unterhalten werden. Die Combvie wurde aufgeführt, und ganz Benedig lief nach der Bühne St. Angelo, um die 3 schönen Prinzessinnen zu sehen, die von 3 bezauberten Nomeranzen zur Welt gebracht wurden.

Man kann fich leicht porfiellen, daß Golo doni und Chiari nicht in diesen 3 Vomerangen geschonet wurden. Goggi hatte eine Denge ihrer theatralischen Poffen bem offentlichen Gelächter auszuseten gewußt. Die Benetianer, wie alle Italiener, find für die Arbeit nicht sonderlich-eingenommen, welche zu Untersuchung der Wahrheit gehort, und ihre Einbildungs-fraft überrascht fie gar zu oft, unterdeffen ihr Urtheil folummert; zeigt man ihnen aber bie gefunde Bernunft, fo unterwerfen fie fich berfelben augenblicklich. Das traf den erften Abend ein, da die Comodie der 3 Vomeranzen auf. geführt wurde. Die unbeffandigen Benetianer vergaßen ben Augenblick jeden lauten Zuruf, womit fie die meiften Stucke des Goldoni und Chiari beflatscht hatten, lachten aus vollem Halfe barüber und gaben ben 3 Domerangen einen rafenden Benfall.

Dieser glückliche Erfolg munterte Gozzi auf mehr zu schreiben, und seine neuen Schauspiele verwandelten in so kurzer Zeit den Geschmack der venetianischen Zuschauer, daß Goldoni in einem Jahre aller seiner theatralischen Burde beraubt, und der arme Chiari ganzlich vernichtet wurde. Goldoni verließ Italien und ging nach Frankreich, voller Vertrauen auf Voltairens Einstuß und Empfehlungen, die ihm die Stelle eines italienischen Aussehers ben einer Prinzessin zu Versailles verschafft haben sollen. Chiari aber begab sich auf ein Lands

aut in der Rachbarschaft von Brescia.

Ich habe 1764 und 65 zehn bis zwolf von Gozzis Studen aufführen gefeben und Die Sanbichrift bon 2 ober 3 gelefen. Riemals baben mir Werfe von diefer Art mehr gefallen. Ich beflagte baber ben ber Unfunft bes herrn Garrich, daß er die Carnevals Zeit verfehlt hatte um einige von diesen Schausvielen zu feben; weil ich aar zu febr davon überzeugt bin, daß er bas urfprungliche Genie bes Goggi bewundert haben wurde, welches meines Erachtens nachft Shakespear das erstaunendste ift, das irgend ein gand oder Jahrhundert hervorgebracht hat. Die Grundlage von Goggis Geift giebt ihm viele Character und die Zeichnung folder Geichopfe an die Sand, welche gar nicht in ber Ratur zu finden, aber weit naturlicher und richtiger erdacht find als Caliban im Ungewitter. Mit diefer erstaunenden Wirkfamkeitzu erfinden, Die unter den neuen Voeten fo feltfam ift, verbindet Goggi eine große Meinigkeit und Macht ber Sprache, eine harmonische Verfification, eine Berwickelung der Knoten, Mannigfals tigfeiten ber Zwischenfalle, Wahrscheinlichkeit ber Entwickelung, Abwechselungen ber Ausgie. rungen und viele andere Borguge, die man von einem neuen Drama erwartet. Es ift Schabe, baß diefer Schriftsteller nicht zur Ausgabe feiner Schausviele bewogen werben fann. Er bat den bringenoffen Bitten feiner Freunde widerftanden, obne einen zureichenden Grund von feinem Ab. febeu fur den Druck angeben gu tonnen. Ginige fcbreiben es feiner Parthenlichkeit fur eine Ochau. fpielerin gu, der er den Bortheil der Borftellungen überläßt; dieß fann ich mir faum einbilden, weil fie weit mehr durch eine Ausgabe ge. winnen wurde als durch das Spiel ihrer Rollen. Ich glaube vielmehr, baf Goggi die Gleichgul.

tigkeit gegen seine Zuschauer bis auf bie Dina ge selbst erstreckt, die ihnen gefallen; und vielleicht hat eine ähnliche Ursache den Shakes pear abgehalten, eine ausgebesserte und volls kändige Ausgabe selbst zu besorgen. Der gute Schutzeist des welschen Theaters wolle den Arbeiten eines Gozzi gunstiger senn und sich derselben nicht berauben lassen. Ich wunsche ihnen ein besseres Schickfal als dem Shakespear, und daß seine kunstigen Ausleger nicht nothig haben mögen, Stellen wieder herzustellen, ihren Verstand zu berichtigen, ihre Dunkelheit auszuklären und ihre Nechtschreibung zu verbessern.

Ueber das Urtheil des Baretti, aus feis nem Account of the Manners and Coftoms of Italy, von Goldonis Comodien, befindlich in der Beplage zum 23sient Stück der Königsbergischen gelehrten und politischen Zeitung 1770.

Es ift selten, in der Welt so gut als in der Aritie, das man den rechten Punkt des urtheils und die gehörisge Billigkeit trifft. Ift es nicht Unwissenhett, so ist es zuweilen harte oder ein Eigenstan des Geschmads. Der Englander, welcher des Baret'ti urtheil über den armen Goldon i liest, und von seinem Nationaltheater eingenommen ist, wird ihm völlig Necht geben. Undere hingegen möchten es ihm noch wohl seht geben. Undere hingegen möchten es ihm noch wohl seht geben. Undere hingegen möchten es ihm noch wohl seht geben. Undere hingegen möchten es ihm noch wohl seht geben. Undere det der Engländer, der dem Baretti beppslichtet, so seht der Engländer, der dem Baretti beppslichtet, so freymuthig, wie Goldon in selbst den Engländer in seiner schlauen Wittwe characteriset Allein Baretti, der dem Engländer ein Compliment macht, indem er sei-

nen Goggi jener ihrem Chatefpe ar gur Geite fest. fcheint vielleicht auch gu fehr ein Unbeter bes Gozaf gu fenn. Benigftens, wenn Goget ein it alien ifcher Shatespear ift, so fann er ihn gar nicht mit einem Golboni in Parallele ftellen. Das biege einen auten Maler von Ruchenftuden mit einem Bellino vergleichen ; obgleich jeber in feinem Felbe groß fenn fann. Und fobann? ba Goggi noch hinter ber Wand ftehet, und fetne Ctude noch nicht bas Publifum richten fann, woraus Kann man feinen Werth ficher bestimmen, und woher kann man bes Baretti bochgespanntem Lobe, ber ihn auf bes Golboni und Chiari Trummern fo coloffalifch erhöhet, zuverläßig trauen? Rann Gozzi nicht fo aut. als fein zu Boben gefchlagener Reind ber Bose ber Bes netianer und der Ball bes Beruchts fenn? Ift Barette allein ber Mann, beffen Augen aller Mugen, beffen Be= fomace ein Dratel mare? In Bahrheit! bier giebt ber Runftrichter zu viel Blobe, und es ift ordentlich lu= ftig, wie viel er uns von feinem Bama, ber une wenigs ftens noch eine unsichtbare Gottheit ift, erzählt, eben fo luftig als die lirfache klingt, weswegen Gozzi feine fieben Bunberwerke bem Jublico vorenthalt. Rann ber Gott ber Chre, ber fo febr bie bramatifden Schriftftels ler hest, nicht ben Gott ber Liebe ben ibm überminben? Inbeffen kann Baretti wegen bes Gozz & Recht haben, wie er in Abficht bes fo tief erniedrigten Goldoni nicht gang Unrecht und nicht gang Recht ha= ben modite.

Allerdings ift Goldoni ein fehr fruchtbarer tomifcher Dichter. Diefe Fruchtbarkeit ift ohne Schaben , wenn fie aute gefunde Rinder liefert. Aber freglich! - etwas vers Dachtig wird fie ben ben Geburten des Biges. Gin Bielforeiber erfchopft und übereilt fich leicht. Ziraquels Ruhm, er habe in 32 Jahren alle Jahr ein Buch und ein Rind ber Belt verfchafft, wird, was bas erfte bes trifft, in ber Litteratur nicht fo viel Berbienft haben, als bas zweite für bie Bevolkerungeibeen. Man befor= get fogar, bag einer unferer beften beutichen Dichter auf bem Theater, ber eben fo gut, jeboch mit mehr Recht als Golboni, ber Liebling ber Ration ift, burch feine fertige Reber, und burch bie Urt bes Drama, die er jest erwählt, eber finten als fteigen mochte, und baß die Mufit nur hauptfactich biefen Son ber theatralifden Mufe noch erhalte. Der gute Edjutgeift ber beutschen Bubne, wunsche man bem Baretti nach, wolle fie ben

ihrem reifenben Alter vor allen Jugenbfunben bewahr

Mlein - feines von Golbonis noch Chia: ris Studen fann bie Probe ber Rri= tif aushalten. Buforberft welcher Aritit? Sienachft, welches dramatische Stuck ift, wenn man fchergen barf, gang fchuffren? Und konnte man nicht eben biefe Frage gegen alle ihatelpearische Stude aufwer= fen? Den Chiari fennen wir Deutsche meniaer; feis ne Landsleute, die auch wohl Cabalen haben, mogen ihn vertheidigen. Aber Golboni? Man muß raifonnabel benfen. Es ift wahr, fein Sauptaefdmack ift bie Bur= leste. Giebt es aber feine gereinigtere Bur= leste, bie unter bem Ernft und uber bas blofe Pof= fenspiel mare? Bo bleibt benn bas aute Bas Comi= que und bie fomifche Oper? Bielleicht find feine Pantalons, Brighellen und Arlequine noch gegen andere Karcen bes italienischen Theaters feiner und leiblicher. Bon feiner Sprache, ob fie tofcanifire u. bal., muß ber Italiener entscheiben. Wir feben bier nur auf fein to= mifches Berdienft. Sat Goldoni gar feine fomifchen 3 uge von Starte, die Menschen und Sitten nach dem Leben Schlern, und follte fich Boltaire fo vorjeglich und ganglich geirret haben, wenn er ihn ben Maler ber Ratur nennet? Das ware viel. Ueberbem wie viel eine fichtsvolle Aunstrichter und Leute von Gefchmack haben nicht feinen fo naturliden und bod meifterhaften Dia= log, als ein befonderes Talent, empfunden und geschatt? Wenn man feinen Bugner und einige me= nige ausgesuchtere Stude liest, fo muß man vielleicht ben anbern Gauketenen von ihm; wie Boile au ben bes Molieres Betrugerenen bes Ccapins feuf= gen: 3d erfenne nicht im Sact bes Scapins ben Berfaffer des Mifanthropen.

Den Borwurf, daß des Goldonis Begriff vom Abet zu kriechend sey, gesteht man gerne zu. Die widersinnisge Ausschlang seiner ersten Pameta ist Probe genug davon. Aber: kurz Goldoni besigt weder Kunst noch Wissenschland und Achtspruch! Und das Publisum, das ihn nicht mehr achtet? Es ist vielleicht des Herrn Barett i eigene hohe Person. Wir haben in den goldon ist chen Stücken vernünstige Männer mansches mit Grund tadeln gehört; wir haben sie Schultern zucken, aber noch keinen gähnen oder einschlassen gesiehen, wie man sich dessen wohl ben sehr regelmäßigen

gepriefenen Studen erwehren muß, ohne hieben bie Befriedigung ber Empfindungen mit bem Pobel nach Bauch-

erfchutterungen zu rechnen.

Kurz, und auch turz gesagt: Baretti behandelt den Gotdoni mit gar zu großer und zu bitterer Verachtung, daher einige Ausdrücke wohl gar nach einem growen Rost beef schmecken. Beit entfernt, den schon nach seiner Meynung vom Theater verbannten Flüchtling zu mitteibig wieder an seinen Platz einsehen zu wollen, konnte man doch jenes Todesurtheil rectificiren oder mildern, und wir erinnern nur, das der Geschmack auf der Richtung wie in allen Dingen, seine Moden habe. Prüfet, heißt es, alles, und behaltet das Beste. Bon der deutsschen liebersetzung der goldonischen Komödien sagen wir nichts, die wenigsten Juschauer können und werden sie mit dem Driginal zusammenhatten. Man giebt uns vielleicht den Goldonis so wenig als den Shakes zugleich.

Wenn einige deutsche Kunstrichter, vielleicht noch zu frühe — ben Fremden geradezu nachsallen, und das ohne genugsame Unterscheidung; so bringen sie vermuthe Lich die noch schlechteren Nachalmer des Goldoni zu dieser dalle. Wie wird es indessen von solchen gestrengen Herzen einem Holderg, und wenn man übermüthiger wirdl, zulest einem Plautus selbst ergehen? Ift Goldont

fein Goggi, fo ift er boch fein bloger Polichinelle.

Neber die Varettische Nebersehung in der Beplage jum 23. Stuck und ihre Antikristik im gelehrten Artikel des 25. Stucks der Königsberger = Zeitung.

Es ift nicht nur selten, sondern fehr oft eben so unmöglich als unnöthig, den rechten Punkt des Urtheils zu treffen. Db nachft den dren angeführten Ursachen eine vierte oder fünfte, ich menne die etwas eigennützige Gefälligfeit für die Stimme eines Municipal, oder auch bis-

weilen nur Brivat . Dublici fich einer polla Fommeneren Billigfeit rubmen barf, laffe ich gleichfalls dahin gestellt fenn. Es giebt zwar in der Rritif eine auldene Mittelfraße, welche Das Product der scharffinnigften Ginfichten und erhabenften Gefinnungen ift; befto weniger fehlt es aber an Runftrichtern , die nach der befann. ten Kabel, ben Rern der Sache verschlucken und ihre Lefer mit einer genauen Theilung ber leeren Schaalen befriedigen oder fie auch mit Grunden absweisen, Die fich - wie Dobnfaulden \*) jum Roftbeef reimen - Sier aber ift weder die Frage, wie ein Englander noch wie ein Liebhaber der hieffgen Buhne des Baretti Urtheil über ben Golboni liefet; fondern es fommt vielmehr darauf an , beide gandsleute nach ihrem eigenen Horizont zu vergleichen. Wenn alfo Baretti dem Goldoni Runft und Wiffenschaft absvricht, so bebt dieser Mangel (ber. wenn er muthwillig und mit einer abgefchmackten und unverschamten Eitel. feit gepaart ift, meines Erachtens allerdings Die bitterfte Berachtung verdient) noch gar nicht allen Werth der komischen Talente auf, Die aber in den Augen eines welschen Runftrichters weder von fo großem Gewicht noch von folcher Seltenheit fenn fonnen, als etwa in unfern Gegenden. Der naturliche und gluckliche Dialog ift eine eben fo naturliche Wirtung einer frucht. baren und leichten Einbildungsfraft, die fein vernünftiger Lefer dem Goldoni absprechen wird.

e) Ein bekanntes preußisches Fastnachtsgericht — Petron seht mellitos verborum globulos et dicta quasi papauere et sesamo sparsa, ben verbis atrocis styli und artis seuerae effectibus entgegen.

Gleichwohl wird ber mir unbefannte Berfaffer ber gelehrten Untifritit, nach feiner raifonnab. len Denkungsart, auch einraumen, daß Diefe und mehr naturliche Anlagen noch lange nicht arundliche Unfpruche zum bramatischen Rubm abgeben fonnen, und eben diefen Diffbrauch und diese Ausartung des komischen Genies, besonders zum Rachtheil der Sitten, scheint Baretti fo boch zu empanden, wodurch alfo der patriotische Gifer und Unwille des welschen Runftrichters gegen feinen gandsmann befto mehr gerechtfertigt wird, als nach dem Ideal aller Runftrichter bas Theater (mit Mura to. ri \*) zu reden) una dilettevole Scuola de 'buoni costumi e una soave Cattedra di lezioni morali fenn foll, womit frenlich die Rritik des vielfonfigen Darterre nicht immer übereinftimmen mag. Daß Goldoni fur das Gabnen und Einschlafen ben feinen Stucken geforgt, geftebt ja Baretti felbft; ich übergebe baber alle die übrigen einzelnen Unmerfungen der gelehrten Gegenfritit, ju deren Widerlegung bloß eine auf. merkfamere Durchlefung ter überfesten Bena lage gehort, um eigenelich nur folche Diffver-Randniffe ju rectificiren, von benen man die Schuld nicht bem Baretti, fondern lediglich dem Ueberfeber gur gaft legen muß. Des erfteren Urtheile grunden fich weder auf Dachtspruche noch locas communes, sondern auf Proben, die der Heberfeter entweder mit Bleif oder aus Dan. gel der Zeit und des Maums ausgelaffen. Der Givfel oder hauptbeweis der barettischen Rris tit besteht darin , daß er Goldoni den Berfaffer

<sup>\*)</sup> Della perfetta poesia Italiana, etc. Venezia 1743. 4. Tom, II, Lib. III. Cap. VI, p. 47.

ber zwen Buona Figliuola \*) nennt, wiewohl bies fer Norwurf eben fo febr den durch die Mufif bes Diccini und die bezaubernde Stimme und Action des Covattini bestochenen Geschmack ber Englander als den Goldoni felbie anzugehen scheint. In Ansehung ber voltairisfichen Cobschrift, so besteht selbige aus einem Sendschreiben des frangbfischen Apolls an den unfterblichen Goldoni, "der die glucklichen La-"ge des Plautus und Tereng mit dem noch aluct. "licheren Zeitalter Leo X. und Clemens VII. "wieder hergestellt und fein Baterland aus den "Sanden der Sarlefine errettet hat, und deffen "Comodien daber die Aufschrift bes von den "Gothen befrenten Staliens verdienen, "u. f. w." Aus biefen derben Schmeichelenen. bon denen der Ueberfeger bloß einen einzigen Bug angeführt, läßt fich leicht erachten, bag es bem Boltaire mehr ein Ernft gewesen, etwas über die Schnur zu loben als zu urtheilen.

<sup>\*) 3</sup>ch kann mich nicht erinnern biefe 2 Burletten weber in ben 13 Theilen ber golbonischen Comedie noch in ben 8 Theilen feines Nuovo Teatro Comico noch in ben Opere dramatiche giocofe, bie unter feinem arfabischen Namen Polisseno Fejeno 1753. in 4 Theilen herausgekommen, gefunden gu haben, ungeachtet ich por einigen Jahren Gelegenheit gehabt alle biefe Schriften ziemlich genau durchzulaufen. Bon bes Ubts Pietro Chiari Comedie in versi find mir aleichfalls 10 Theile, die von 1759 bis 1762 ju Bologna heraus= gekommen , bekannt. Die 4 erften Theile enthalten Offervazione critiche uber jedes einzelne Ctuck, bie übrigen nicht. Gines von feinen Studen führt ben Titel: La vedova Prussiana. Meine Reugierde biefe beiden Schriftsteller zu lefen fand fo wenig Befriedi= gung und Mufmunterung, baf ich mich eben fo febr über ben Mangel meines Geschmacks als Gebachtniffes beschweren muß.

Golboni, son aleicher Mennung, daß Boltaire fich nicht fo vorfestich und groblich in Unfehung feiner irren konnte, war so treubergia, alle Billets doux feines somvathetischen Mitbruders. beffen italienische Schreibart eben nicht gar gu rein fenn foll, feinen Werfen einzuberleiben. Der Ueberfeter bat es eben fo überfluffig gefunben basjenige noch anguführen, was Baretti um. ftåndlich theils von Voltairens Unwissenheit aller fremden Litteratur überhaupt, theils von feiner weltfundigen Unredlichfeit in Beurtheilung feiner eigenen gandsleute anführt. Der größte Beld in Europa, mennt Baretti, wurde über bie Leichtglaubigfeit desjenigen lachen , der Boltais rens Urtheil von den frangofischen Schriftfiellern fur Glaubensbefenntniffe anehmen wollte. Bon Diefer Seite wird also durch ein ? ober ! nichts gewonnen.

Ohne an den Beforgnissen für den Rückfall der deutschen Gühne in ihre Jugendsünden, für die künftigen Schickfale eines Holbergs und Plautus, der deutschen und welschen Goldoni und ihrer einheimischen und ausländischen Eabalen, — noch an den Machtsprüchen Eabalen, — noch an den Machtsprüchen Kunfrichter irgend einigen weitern Antheil zu nehmen, ist meine Abhaht bloß gewesen, sowohl die eigentliche Richtung der barettischen Kritik als die Berkürzungen ihres Uebersetzers mit nothdürktiger Unterscheidung und Billiakeit

naber ju bestimmen.

Königeberg, Zeitung vom 18ten Mai 1770. Berlin.

Prufung der Bewegungsgrunde jur Tugend nach dem Grundfage der Selbfiliebe, in 800 64. 1770.

Der Schluß dieser Bogen löst sich endlich in die Frage auf: "Wie sehr verdient also das "Christenthum die Unterstügung aller Freunde "der Tugend?" Und dieser unerwartete Ton läßt bennahe vermuthen, daß der Verfasser der Prüfung den erhabenen Versuch über die Selbstliebe gar nicht oder wenigstens sehr unrecht gefaßt

Ultra Sauromatas fugere hinc libet et glacialem

Oceanum, quoties aliquid de moribus audent,

Qui Curios simulant - - -

Alle große und ftarke Genies scheinen einigermaßen jenem fremden Bolke ähnlich zu seyn, von dem Mose und die Propheten geweissat, daß es, wie ein Adler sliegt und ein Bolk von tieser Sprache ist, die man nicht vernehmen kann und von lächerlicher Junge, die man nicht versehnen gersieht." C'est le chiffre du crime, sagt der große Schriftsteller, dessen Name an der Spize dieser Prüfung sieht, in seiner eigenen

des Machiavels, c'est le chiffre du crime, qui peut uniquement expliquer les obscurités de cet auteur. Les Italiens appellent la Musique, la Peinture et la Géometrie, la virtu; mais la virtu chez Machiavel, c'est la perfidie - Un. fer Ropf ift weder glucklich genug organisirt noch unsere Einbildungefraft so berkulifch (wie ben Beiffern im Adel,) daß wir durch alle labys rinthe, Widerfpruche, Zwendeutigkeiten, Dif. verftandniffe, Ginfalle, Borartheile, Spiffin. Diafeiten , Zweisel , Einwurfe , Dunkelbeiten , Rathfel, Gebeimniffe u. f. w. ber Gelbftliebe bis zu dem wo nicht met aphyfischen, boch politischen Beiligthum ber Tugend hindurch dringen fonnen. Go wie wir alfo mit Empfindungen einer bankbaren Bewunderung den benkwurdigen Berfuch des weifen Gefetgebers mitgetheilt haben: fo überlaffen wir gegenwärtige Prufung, ohne weder ihr cenfor noch harufpex ju fenn, bem Geschmack eines jeden Ratecheten und Ratechumenen - Wohl dem Bolt, das alle hervisch e und plebeje Tugenden bes Clima, bes Organismus und ber Indufirie ins Unendliche zu vermeh. ren fucht! aber wohl dem Bolt, beffen Gurft ein Mhilosoph und Adept ift, der ihren Sonia, ihre Wolle und ihr Doft durch ein groß. muthiges : Sic vos non vobis in das blinde all. gemeine Bluck des Staats und guldener ober

feidener Zeiten zu verwandeln weiß! Unterdeffen nun immerhin JANUS Summus ab imo durch ihr frechlautes Benspiel predigen mögen:

O cives, cives, quaerenda pecunia primum est;

Virtus post nummos — —

fchließen wir mit dem befannten Schulfenfzer eines Birtuofen:

Magne Pater Divum! Saevos punire tyrannos

Haut alia rationis velis, quum dira libido

Moverit ingenium ferventi tincta veneno,

Virtutem videant — — — — — — — — — Vidi, vidi Ipfe —

Persius.

Zueignungsschrift ber Uebersetzung von Ferdinando Warners Beschreibung ber Gicht.

1770.

## Un herrn Green.

Ihnen, dem Freunde unseres Kant widme ich diese llebersehung zu keinem weitern Gebrauch noch mit irgend einiger Absicht — sondern statt eines Merkmals, wie gerne ich jeden gemeinutzigen Bunsch eines rechts schaffenen Mannes erfüllt sehen, und das meinige dazu beytragen möchte. — Vielleicht kam Epikur auf den Einfall, die müßige Ruhe der Götter zu bekennen, weil seine Zeit an gemeinnüßigen Bunschen und an rechtschaffenen Männern unfruchtbar geswesen.

Ronigeberg. Zeitung vom 13ten Jan. 1774.

M. Wilhelm Heinrich Beckher, Erzpriesters und Inspectors in Labiau, Preußische Kirchenregistratur, oder: Rurzer Auszug Königlich Preußischer Scicte und Verordnungen, welche in Kirchen, und Schulsachen in dem König, reich Preussen publicirt worden u. s. w. fortgesetzt und nehst einer Vetrachtung über die Verhältnisse der Obrigkeit und des Predigers, herausgegeben von Ludwig Ernst Borowski, Erzpriester und Inspector ber Schaafschen Disces. Königsberg 1773.

Der Inhalt und die Rugbarfeit diefer Fort. fegung erhellt fattsam aus der Aufschrift und ber Ratur der Dinge. Die Betrachtung bes Berrn Berausaebers beläuft fich allein auf XXVIII Seiten, und hat jum Thema: die Obriafeit und ben Prediger in ihren gegenfeitigen Berhaltniffen. In der guten Buberficht, daß der Berf. fich Dabe gegeben, bas Befte zu fagen was er gewußt und vermocht, überlaffen wir es jedem Lefer felbft ju urtheis Ien, wie und was in diefer besondern Abband. lung zur Sache gesagt worden. Das weitlauf. tige Exordium enthält unter Anderm G. VII. Die gartliche Erinnerung eines Belben, ber alle Prediger, welche nicht die Religion, wie er fein Baterland, vertheidigt, ju mehr als einer Solle verdammt. Diefe Superbel und Biel-

beit ber Sollen wird nicht nur gerechtfertigt, fondern gar fraft bes Gegenfages baraus gefolgert: bag ein braver Brediger, ber nicht wie ein Mameluf an unferm lutherischen Ra. techismo gum Berrather wird, ,,auch schon "des himmels auf Erden werth fen." Auf mas fur Stuffen ber Berrlichkeit auf Eiden wurde wohl ein Ergpriefter Unfpruche machen tonnen, wenn er nicht, mit unferm 3. S. XXVI gu reden , "in Berleugnungen man. "der irdifden Bequemlichkeiten, manches fonft "angenehmen Umganges, mancher andern Bor-,theile geubt wurde , gu benen er ohne bie weltlich gesetzebende Macht in aufferwesentlie chen Dingen fonft feine Gelegenheit gehabt "batte." Go ein farfer Orthodor auch Dahomet in Unfehung des erften Glaubensartifels gewesen fenn foll, fo wenig hat er feinen glaubigen Rachfolgern mit einem Paradiese auf Erden gefchmeichelt. Der Rern aber Diefer gang befondern Abhandlung liegt in nachfichen. der besondern Borftellung : "Die gesethgebende "Macht muß auffer uns fenn, und fie fann und wird gwar nicht unfere Berhaltniffe "(oder individuelles Berhalten) gegen "die Religion und Predigt derfelben beffimmen "wollen; fie fann aber unfer Berhalten in "allen aufferwesentlichen firchlichen Ginrichtun-,gen, unfer Berhalten gegen bie Commun 24 Pamanns Schriften IV. Ih.

"überhaupt, und bann befonders unfer Ber-"halten gegen die uns vorgefesten, gegen uns "fers Gleichen, und gegen unfere Gemeinglieber befonders burch Borfchriften und "Gefete bestimmen, und und liegt die Der-"pflichtung ob, durch diefe Borfdriften und "Gefege unfere Sandlungsart leiten gu "laffen, des Gewiffens, der Ordnung, und ber ausgebreiteten Rolgen wegen, die aus einer gehörigen ober verfaums ,ten Beobachtung obrigfeitlicher Befehle flief. "fen" S. XXII. XXIII. Wer weiß, wieviel Lefer im Stande fenn werben, jenes absolute Dus, jenes hypothetische Rann, jenes negative Bill und Bird einzuschen? Die Grengen einer Recension gestatten uns weder alle Dilogien und Paralogismen in ber Denkungs. art des B. bis auf ihren feichten Grund oder auch tiefen Ungrund aufzudecken, noch die fleinen haufigen Difverhaltniffe einer precieufen und affectirten Schreibart nach Berdienft auf. julofen. Um alle Berfuchung eines unanftan. Digen Mitlachens oder noch frecheren Bedaurens ju unterbrucken, G. IV., eilen wir zu einer an. bern Stelle, beren Ton fich febr ben gefet. gebenben Machtfpruchen nabet: "Ein "jeder Prediger muß die wirklich biblifchen "Wahrheiten von einem Gott, der ein Bater "über Alles und ber Dater unfers herrn Je-Interpretation area disp.

"fu Chrifti; bon einem Beilande, ber bie Ber-"fohnung fur ber gangen Welt Gunde gewor-"den ift; von dem Wege, auf welchem wir "feinen Geift erlangen, und feiner Gnabe und , alles Troftes theilhaftig werben, predigen. -"Er muß feine Buborer befonders ju einem "gebefferten Ginne, jum redlichen Bertrauen "auf Gott und feine in Jefu verheißene Gna. "be ermahnen, und fie aufs fraftigfie ermun-"tern, ein Bolt des Eigenthums gu werden, "das fleißig fen in guten Werfen. Er muß "fie über diefe Welt hinwegfegen. - Er muß "fie zur treuesten Aufmerksamfeit erwecken. -"Er muß Licht im Berftande und aute Gefinnun. "gen im Bergen gu bewirfen fuchen." Ben bem al-Ien muß - - S. X. Schreckliches Muß! und welcher Sohepriefter und Schriftgelehrte ift bie: ju tuchtig? - Weil aber die weltlich gefet. gebende Dacht , fahrt ber B. fort, ein Recht über alle aufferordentliche Dinge S. XI. hat : fo fann uns felbige, von der "hem m-,fette der evangelischen und epistolischen Lec-,tionen befrenen. Sie fann eine ichicfliche "Wahl der Texte durch die erften Beifflichen ,im Lande vorschreiben, und vorschreiben laffen. "Sie fann anftatt gewißer myftifchen, auch fonft "anftoßigen Gefange ben Gebrauch ber fas. "lichen (dieg Benwort ift wohl ein Druckfeh. ler fur faglichen, ) planen Lieder folcher Dich.

,ter, in benen ber gottliche Geift in unferm "Jahrhundert fo wirkfam gemesen ac. nicht "allein erlauben, fondern befehlen. Sie fann "die Lehrbücher, nach welchen der driffliche "Unterricht der Jugend ertheilt werden foll, mit Beisheit auffuchen laffen, und folche benn burch ihre Berordnungen allgemein mas chen, u. f. w." S. XII. XIII. - Ungeach. tet der beilfamen lebre, auch munderlichen Berren unterthan ju fenn, fann fich ber B. nicht entbrechen, ben Bedanten berer fur erbeblich zu erklaren, "die darüber flagen, "daß fie durch einmalige Berordnungen in fo manche Situationen verfest wor. "den , welche fur ihre Ehre oder fur ihren Unterhalt nachtheilig ausgefallen. Ben ber bon "Seite des Predigers besimoglichft beobachteten "punktlichen Ordnung in Rirchen . und Schul-"fachen fehlt es theils von Seiten ber bob e. ren Gemeinglieder nicht an Bormur-"fen einer übertriebenen Accuratef-,fe, einer peinlichen ober jum Streit geneig. ,ten Denkungsart , theils von Ceiten Underer an Vorwurfen des mangelnden Mitleidens "und bergleichen. " S. XXIV. XXV. Am Ende diefer besondern Abhandlung finden wir noch das bennahe etwas gar zu politische consilium fidele, "daß ber Prediger fagen folle, was der "Wille der Obrigfeit fen, ohne es merkbar

"feit spielen wolle, und auf einen beque, "feit spielen wolle, und auf einen beque, "men und bittlichen (nur nicht schleichenden und friechenden) Vortrag wird vielleicht eher "gemerkt werden, als aufs Poltern und die "Zudringlichkeit des Seistlichen. — Run denn "schüßt uns die Obrigkeit!" Wir wünsschen schläßlich mit dem V. daß der Rußen feiner Blätter erheblich genug sehn möge, "zum "Vorbilde guter Werke — auf daß der "Widerwärtige sich schäme, und nichts habe, daß "er von uns möge Voses sagen."

Königeberg. Zeitung vom 24ten Jan. 1774. Sottingen und Gotha.

August Ludwig Schlözers, Prof. in Göttingen, Borstellung einer Universalhistorie — l'eries juncturaque — — 1772. Zweiter Theil 1773. S. 400. in 800.

"Man kann sogar," sagt der herr Prof. Schlozer S. 39. 40. "eine Weltgeschichte im "aftronomischen Berstande denken. Der him"mel andert sich, es entstehen neue Ster"ne; die Sonne nüßt sich ab, der Mond, nähert sich unserm Erdballen, der vielleicht "der Leich nam einer ausgebrannten Son"ne ist. So eine Weltgeschichte wird unsern
"Erdbürgern dereinst! Gabriel oder ein

"anderer Beife bon feinem Range, im Elys "fium lefen. Jego verhohnet uns der "Mfronom nicht; er erlaubt uns, daß wir das "Wort Welt auf unfern Planeten ein-"fchranten, und berschonet uns mit der For-"derung, Unefdoten aus den Archiven "bes Saturn & und Giri us bengubringen. "Nicht fo nachfichtsvoll ift der fcone "Geift -" beffen Derfiftage als "eine Ur-,funde bes leidigen Recenfenten : Unfuge" im zweiten Theil gegenwärtiger Borftellung extra. hirt und analysirt wird. Zwar hat ber Berr Drof. Schlozer unfern Mitburgern die gang un: erwartete Ehre angethan, felbige mit bem Bolfe Gottes, den Sebraern G. 123. in Parallel ju fellen; nunmehro aber beschuldigt er die preußischen Gottesgelehrten, leiber! aus ihrer eigenen Reformations . und Kirchengeschichte . einer unerhorten Scoliodorie S. 399, weil einigen Unefdoten und Erinnerungsmalen gufolge, sein Krankfurter Mecensent ein geborner Preuße fenn foul. Wir wiffen frenlich nicht, in wieweit es mit ber hifforifchen Ingenuitat befiehen moge, Schriftstellern ohne Ra. men gar ein Baterland und einen offent. lichen Character aufzuburden, beffen doch fein eigentlicher Anonym fahig fenn kann; unterdeffen ift es durch diese Bermandelung ei. nes dunkeln und unbekannten Recenfenten gu

Krankfurt am Mann in ben Graft. Schaum. burg Lippifchen Confiftorialrath Berber zu Bie cfeburg vermittelft einer mehr als dithprambi. fchen Profopopoe, dem neueffen Universalaefcbichtsteller ziemlich gelungen, feine zweite Borfellung ungemein individuel, lebhaft, nachbrucflich, unterhaltend und intereffant ju ma. chen, für alle Arten von Lefern und Zuschau. ern. - Wir wollen eben fo wenig als Eliab. ber arofte Bruder Davids, die Bermeffenheit und Bosheit des leidigen Recensenten . Unfugs verkennen noch entschuldigen, und find gar weit entfernt, irgend einer ber fleinften und fcwachften Autorfeelen das lummum Jus ber niedrigften Gelbftrache und ein frenes Spiel ihrer Reigbarfeit ju verwehren : bennoch dunft es uns, bag bie gerugte Bermuthung einer gelehrten Quacffalberen, welche jedem gemeinen Lefer ber universalbiftorifchen Borfiellung ein. fallen mußte, durch die noch handgreiflichere Bahnbrecheren bes zweiten Theils, bom herrn Prof. Schlozer felbft, fo einleuchtend und entscheidend bewiesen worden, daß ein blog buchfablich beleidigter Recenfent über eine fo in. nige thatliche Genugthung nichts wei. ter fordern darf. Je mehr erfterer als ein Splitterrichter unferer Bellettriffen Recht behålt: befto ungeheurer erfcheint fein eigener Sparren oder feine bisber unerfannte lleber. legenheit in allen benjenigen Studen, bie er felbft verdammt und laffert. Der gange zweite Theil zeigt feinen Berfaffer in einem fo farfen Licht eines Bellettriften, Daß er ber Beld feiner eigenen Dunciade geworden, wo. burch er fich aber ja felbst für untüchtig zu allem Berdienft eines Geschichtschreibers befennt, fo febr er auch dem Schatten deffelben bisher umfonft nachgejagt bat. Wir raumen bent Berrn Brof. Ochlozer ein fiebenfaltig großeres Magregat ein, als er immer zu feinem Rras me brauchen mag, ohne und um die orthodoren und ffoliodoren, richtigen und frummen Wege feines special = und universalbistorischen Reich. thums zu befummern, weil wir alle Unefdoa ten . und Brieftragerenen berglich verabscheu. en. - Wir munfchen ihm eben fo viel Gluck und Fortgang in der hebriftif runder und figurirender Epochen und ein Brivilegium barüber gegen alle Eingriffe unfere Ballbornichen Jahrhunderts, das durch Nachbrucke und Berbefferungen alle gute Galben verdirbt, gleich schädlichen Fliegen. - hievon war aber gar nicht die Rede; fondern es fam lediglich auf die finstere, fubliche und mustische Frage an : "ob es dem herrn Prof. Schlozer nicht an "ber Sauptfache, namlich dem Genffornlein "eines mannlichen, instematischen, allgemei-, nen Geschmacks jum Entwurf eines folden

"Werks fehle?" Ein bunkles Gefühl diefer traurigen Wahrheit hat fein Autorgewissen gegen ihren Stachel fo auffahig gemacht, bas er ben Schatten eines Recensenten mit ber Buth einer Barin , der ihre geleckten Jungen geraubt find, verfolgt -- und darüber all fein Eingeweide ausgesthuttet bat - Unftatt Die poetische Geschichtstunft unserer Boltairen auszuftudiren, die nur verzweifelte Sanoranten aus Modesucht verschmaben; anfatt die noch weit gefährlichere und giftigere philosophische Geschichtstunft unserer Dumen zu analpfiren; anftatt die westybalischen und indianischen Undrognnen ober philoso= phisch , poetischen Delgoben und guldenen Ralber bis auf die Gitelfeit ihrer Eitelfeiten auf gulofen und gu gerfiauben, fuhrt Berr Prof. Schlozer nichts mehr im Schilde, als eine Universalhistorie im Geschmack eines Erz. Bels lettriffen - - Da aber nunmehro burch aegenwartige Urfunde feines leidigen Autorunfuges die Rreugfimme des Frankfurter Recenfenten , Bellettriften und Blutzeugen erfullt worben : fo ift an einer eintrachtigen Ausschnung beiber Parthegen nicht mehr ju zweifeln, und ohne fernere Borfpiegelungen an ein unficht. bares Confisiorium bistorischer Urt und Runft ober Conclave auserwählter Gefdichtbenfer und Geschichtschmelzer, ohne sich in heiligen Reben an feine Diabolos rotae weiter ju erschöpfen, wird Ihm fein beutscher Bibliothefar en gros und en detail, fein Gotterbote vom Bandebecfer bis zum Weimarschen, fein jacobitischer Colporteur und Patriarch der Musen den gering. ften Einspruch thun, Die Universalbiftorie im neueften Gefchmack der fconen Geifter und Bellettriffen, je eber je lieber, je årger je beffer ju reformiren. Wir armen verhungerten und schmachtenden Dii minorum gentium werden ohne formliche Einladung uns wenigstens auf die bevriftischen Erinnerungsmale und runden viel. gegemten Endpfable ber Schlozerschen Univerfalbistorie etwas zu aute thun, und gewiß nicht nothig haben mit dem Geufzer feines lateinischen Superintendenten bon diesem Gaft. male aufzustehen : denn was lagt fich nicht von einem Mann erwarten, ber im erften Theile aleich einem Messere Ludovico fich bis zu Gabriels! - Borlefungen!! - in Elnfi. um !!! uber bie Weltgeschichte hinaufschwingt; ber im zweiten Theile ben ffreirenden Mich ael und feine Engel mit bem Drachen und feinen Engeln vorstellt; und vielleicht im dritten Theis le feine faturninischen lefer und ffoliodo. ren Recensenten mit Unefdoten aus den Urchiven des Girius nicht verschonen wird? O Seculum! o Mores! - -

Konigsb. Zeitung vom 27. Jan. 1774. Berlin und Leipzig.

Die Taufe der Chriften, ein ehrwurdiger Gebrauch und fein Gefet Chriffi.

Man ning mich aber recht verfiehen und bas Gange vom Ing fang bis gum Ende lefen.

Ben Georg Jakob Decker 1774, S. 128 in gr. 8.

Wir wollen den Unfang und Urfprung dies fer Abhandlung mit Des Berf. eigenen Worten mittheilen. "Ein angesehener Lehrer unferer "Rirche fchrieb mir ben einer gewißen Gelegen. "beit: Ich benfe immer, man fordert "bon dem Frengeifte, bag er in Un. "febung ber geoffenbarten Religion "au viel glauben foll, und eben ba-"durch verleitet man ihn, daß er am "Ende von berfelben gar nichts glau. "bet. - Diese Erflarung, ich fann es mit ,Babrbeit fagen, war mir über die Daf. ,fen befrembend, und bas um fo viel "mehr, weil die Beranlaffung, die vor "ihr vorangegangen war, fo viel, wie "ich damals fabe, eine Erflarung biefer "Art am allerwenigffen batte veranlaffen ton-,nen. Das fo febr Fremde und Auffallen. "de indeffen, was ich ben diefer Meußerung "empfand, wirfte ben mir eine wieder-"holte und moglichft genaue Prufung ,aller Lebrfase unferer Rirde, und aus

"dieser meiner, Gott weiß es, foras .faltigen und gewiffenhaften Drufung entftunden benn in mir, mancher. "len, von meinem bisherigen Lehrbegriffe ab. "weichende Gedanfen und Uebergeu-"aungen, zu welchen unter andern auch die-"fe gehoren , die ich jest von der unter uns ub= "lichen Taufe der Welt mitzutheilen geben-"fe." Um Ende macht ber Berf. einige Hoffnung ,offentlich einmal zu zeigen , daß die "beiligen Schriften, alten und neuen Tefta. "ments, nach gottlicher Abficht, uns weiter "nichts fenn follen, als ein Buchtmeifter bis ,auf biefe unfere" (wo nicht letten , doch im Geift und Wahrheit vorzüglich erleuchteten, andachtigen und exemplarischen) "Zeiten, wie "das mosaische Geset bis auf Christum". Der aange Inhalt aller abweichenden Bedanfen und Ueberzeugungen, ju benen fich ber Berf. fteif und fest befennt, weil er fie "namlich nunmehro und fur fein Theil glaubt," befieht darin: "daß die unter uns Chriften all-"gemein übliche Waffertaufe weder ein Gna-"benmittel fen, noch auch von Jesu, unserm "Beren und von beffen Jungern uns fen an. "befohlen, ober von ihnen eingesett worden, fon-"dern ein außerliches fenerliches jedoch aber ruh. "rendes und erbauliches Befenntniß beffen, "daß man ernflich gesonnen sen, allen bishe-

rigen ber Lehre Chrifti zuwider laufenden "religiofen Begriffen, Gefinnungen und Tha-,ten formlich zu entfagen , dahingegen aber bie "Lebre Chriffi und feiner Apoftel überall angu-"nehmen und zu üben. Er leugnet mithin ,alles, was in unsern Catechismen" (nicht bloß bem alten Eutherischen von den Tugenden und bem Ruten ber Taufe) , fondern auch fonft ,in ber gangen Chriffenheit überall und recht "eifrig gelehrt wird. -" In dem letten Ub. fchnitte bon ber Rindertaufe bat die Recen. fion einer Basedowschen Schrift im XVIII. Stuck der Danziger theologischen Berichte von 1765 jum leitfaden gedienet. Wenn ber Berfaffer nes fich nicht fur eine Sunde gehalten "hatte , Sandlungen , die der halben Welt ehr "wurdig find, lächerlich zu machen: so wurde ger S. 30. fatt bes Sandes, bes Schnees, "des Staubs oder Feners die er bor gut gefunden 6. 29. mit dem Waffer ju verwech. "feln, andere Dinge namhaft gemacht ba-"ben, die vielleicht mehr auffallend und fur "das Ungereimte in ber porgeblich "gottlichen Unordnung beweisend fenn "durften. -" Nichts fommt uns lacherlicher als diefe guchtige und hypofritische und pharis faifche Buruckhaltung bor, aus ber man fich ein febr fahles Verdienst macht. Die Beisbeit unferer Glaubensgebeimniffe ift allen poc-

tifchen Gewittern und wigigen Plag. regen ber araffen 5 - und Cantippen un-Durchdringlich, und wird wohl jedem bofen und ebebrecherisch en Geschlecht ewig ver-Schlenert und verftegelt bleiben. Auf diefem Kahlen Pfade wurden wir den Berf. am lieb. ffen bewillfommt haben. Die unvergeblichfte Gunde und die größte Barbaren menschlicher Dernunft ift es aber, über ehrwurdige Gebrauch e (gefdweige die heiligften Gefeke) philosophiren zu wollen ben der grobfen Unwiffenheit competenter Grund. fase, die frenlich nicht auf dem weiten Felbe ber Oberflachen machfen, (wiewohl auch felbst diese nicht geometrisch ohne ein ander Werk. zeug als ein schielendes Augenmaß beffimmt werden fonnen) und ehrwurdige Gebrauche, geschweige die beiligften Befebe mit ungewaschenen, bas ift, mit gemei. nen Sanden und ohne alles Gefühl des Wohlfandes, deffen Bibge fich durch feine breiten Reigenblatter und bona verba erfegen laft, ju behandeln. Gefest auch , daß unfere Welt. weisen und Schriftgelehrten, wie Berobes und Pilatus, einig werden follten, Chri. ftum zwischen oder gar über ihre Den aten und Sausgoben zu erhohen; fo scheinen fie boch in ben mafferichten Begriffen ihrer Moral eben fo blind und eitel zu fenn, als ihre Erbfeinde

bie Juben in dem Joeal des Gefalbten über die Natur seines Reichs. Wir zweiseln übrigens, daß der Verfasser viele seiner Brüder unter den Frevgeissern und angeschenen Rirchenlehrern zu seinen abweichenden Gedansten und Ueberzeugungen in Ansehung des Neshusihans bekehren wird, und daß sie seiner müßigen Einladung, ihn ja rechtzu versstehen, und daß Ganze von Ansang bis zu Ende zu lesen, so sehr leicht auch alles zu übersehen ist, ein Genüge thun werden. — Der ächte Nesormationswind, bläset wo, er will, und du hörest sein Sausen wohl, "aber du weißt nicht, von wannen er kommt und "wohin er fährt."

## Freund Hain

an alle

in Oft - und West . Preußen ,
welch e

Moch ein Ditto beym Mondscheine zu singen"
Lust und Genüge finden.

Afinas que paternum
Cognomen vertas in rifum et fabula fias.
Hor, Flaccus ad Vinium Afellam,
Lib, I, Ep, XIII,

Better Matthias Claudius, ein ehrlicher Dorflieger vom schönen Geisste, erinnerte sich im herbst des verstoffenen Jahres seiner Sterblichkeit, und gerieth auf den mystischen Einfall, seine verlornen Blätter zu sammeln und einige poetische und prosaische ANA, die er als Bote pio tempore zu Wandsbeck unter einem nomine ominoso gesschrieben hatte "in einem Octavbändchen, zwis"schen 15 und 20 Bogen stark, auf seinem schös"nen Papier, und mit wenigsens I schönen "Kupfer ausgeschmückt," drucken zu lassen. Der Preis sollte 2 Mark schwer Geld, und für die Herren Eritiker und Journalissen 3 Mark

fen. Diese bffentliche Anzeige geschah im deutschen, sonft Wandsbecker-Boten, Nro. 179. 2. pr. "Da ich nicht dreist genug bin," sagt er daselbst in seiner Mundart, "die "H. H. Gelehrten mit Annehmung der Sub"scription zu incomm'diren: so ersuche ich alle "Boten, wes Alters, Statur und Religion "sie sehn mögen, und sonst jeden der Lust hat, "Subscription anzunehmen —" bis Neujahr.

Das Octavmännchen ist flugs zur gegenwäretigen Ostermesse fertig geworden, enthält in Allem 16½ Bogen sein schön Papier, schier correct gedruckt und c. 3½ saubere Rupfer. Der Titel lautet:

ASMUS omnia sua SECUM portans:

ober

Sammtliche Werke

Wandsbecker Boten I. und II. Band.

Sreund Saint ift das erfte Aupfer

— Als Schusheiliger und Hausgott steh ich, alter Ruprecht Pfortner! vor der Thur, im Deshabille eines Recensenten allertraurigster Gestalt, dem das Füllen der lastbaren Musegeweiht senn soll.

Untor Usmus sieht auf der legeten Seite des Büchleins, im ungescholtenen Regligé eines dienst aren Bosten, und leert einen Thränenschlauch oder köstliches Delkrüglein auf den Gradsstein seines Vaters aus — behilft sich übrigens zu sämmtlichen Lucubrationen seines muhseligen politisch, gelehrten Botenamts, mit einer ganz, natürlichen Thranlampe."

Die beiden mittelsten Rupfer stellen eisnen Wogel vor, von my stisch er Zweydentigkeit, um die Relationes curiosas vom demokritischen Helicon wahr zu machen — und eine Carricatur des Prassdenten Lard mit spisem Kinn und "Sternen am "Lah" der hyperbolischen Nase. Ein gar sauberer Stich von der Meisterhand einer schönen Schwarzkunstlerin —

Möchte meine haut, wenn ich eine hatte, gern felbst zu Markte bringen, um meinen "Better von Japan," den reichen hund! zu beschämen; bin aber so mager, daß jeder Bahlustige meine dritthalb hundert Anochel überzählen kann — Will voch des Dedicanten Usmus herzenswunsch erfüllen, seinen Lohn dem Boten geben mit meiner hippen, ihn eben so fanst recenstren, wie er mir die hand drückt beym Abschied seiner Dedie

cation zum freundlichen Wiedersehen, mir sanst die Hand gedrückt hat mit treuherziger Leere und barmherziger Bitte, dem Füllen seiner lastbaren Muse nicht das Gnick zu brechen, "und ihm und seinen Freunden nicht "hart zu fallen —" hah! werd' euch decken und über schatten, wie der weiche, seichte Masen eines Gottesackers das Weißensten jüngser Engelerndte —

Bist ein guter, lieber Junge, hast eine feine Seele, die deine ist, und den Reim mystischer Weisheit — "feine Spinne in ih. "rem Centro —" "Ein leichtes atherisches "Wesen, das so fren in der Luft umherwallt, "wenn die Saite schon aufgehort hat zu be. "ben, und das die Perzen mit sanster Schwer, "muth anfüllt, ruht auf deiner Harfe, "gleich Minervens Vogel" auf dem helm der Titelvignette.

Bist weiser, denn die Beisen von Ab, dera und die Schildburger des gelehrten Wesens daselbst, die auf Steckenpferden um den Feenring mondsüchtiger Unsterblichteit spielen — als Knaben patriarchalische Frahen und als Greise comische Emulsionen geisern — die Natur der Dinge, weiland! im empyreischen Firmament, und heunt! im Schaumlöffel exotischer Eruditäten erschöpft haben — Weh ihnen vor dem Unhold von dritt.

halbhundert Knochel! — er wird sie recensiren mit seiner scharfen Hippe, wie ihr mythologio scher Apoll seinen Nebenbuhler Marshaß! —

Souft, weifer Jungling! bas Spielzeng beiner Autorschaft nicht umfonft bem mufit fden Freunde Sain geweiht und in ibm 'n auten Mann geglaubt haben - Souft bich noch weidlicher tummeln auf diefer grunen Au' unter's himmels blauem Aug', als Bater Gilen im Gefolge des gottlichen Mundels auf feiner Midasmah. re. - Der englische Stumpfichwang beiner Mundart pagt fich bag jum Ohren. maß einer Mufe Rofinante bann gun Alu. geln der Sonnen . Berg . und Deer Roffe . oder jun hornern der "Buc'phalen mit ihren Sipp Sapp - Firlefang, gebunden "an dem Stumpfichwant" analo allemannischer Schreibart.

Sollst leben — des Lebens brauchen mit beinem Weibe Rebecca, das du lieb haft, so lange du das eitle Leben hast — Dein Hemd und Frack soll ungescholten, das heißt, weiß und ganz senn — deinem Haupt Freudenöl nicht fehlen — deinem Garten weder Rohl, noch Obst, noch Erdbeeren — noch Milch deiner Amalthea, die du melken kannst — Der sieben natürlich en Dinge end,

lich fatt, follst ruhen in diefer hohlen Brust deines Freundes hain, wie in der Schlaffammer des Brautigams — da zu einer bessern und schönern Welt erwachen, als die, nach deren Offenbarung der fleine Wildfang deiner Liebe unterm herzen seiner Mutter schmachtet — Will dein G'vateter nicht mehr seyn, — sollst auch nicht notthig ha'n weiter zu briefwechseln mit der bleichen Göttin Luna — —

Vade, vale, caue — — — — Qu. Hor, Flaceus ad Vinium Afellam Lib. I. Ep. XIII.

Es fann weder dem Freunde hain noch dem Autor Asmus gleichgültig senn, daß in gang Oft, und Best. Preußen sich fein dienstbarer Bote noch lustiger Jesmand gefunden, der Subscription eines Buchseins sich anzunehmen, dessen Dedicatison und Ana, belefenen und em, pfindsamen Personen" gar nicht gleichs gültig senn können.

Weil das Publicum und Freund Sain zwo myfische Perfonen find, die immer mit einander zu theilen haben, und nimmer mit einander zu theilen verlangen, so wird biemit allen belefenen und empfinbfamen Versonen, die noch ein Dito benm Mondschein", flieben, fund und gu wissen gethan, daß am allten Graben allhier No. 758. ein Jonathan und Gevatter Des Better Matthias Claubius, homme de lettres ju Bandebeck, hausfabia ift. ber fo viel Eremplarien gu liefern übernimmt, als er preußische Thaler zur Doffcription erhalten wird. Wer alfo ju fammt. lichen Werfen des Wandsbeder Bothen Luft und Genuge bat, wird erfucht fich bald und baar zu melben, bamit die frenwillie ge und freundschaftliche Commission besto geschwinder, nach Berhaltniß der vor der Sand nicht abzusehenden pra. und pofinumeriren. ben Liebhaber, bestimmt und beforbert werben fonne. Correspondenten werden die Gute baben ihre Briefe defhalb an Endesunterschrie. benen posifren ju richten, der die unverdach. tigften Belege bon feiner Uneigennutigfeit und Chrlichkeit ben ber gangen etwanigen Einnahme auf allen Kall vorzulegen fich anheischig macht.

> Johann Georg Samann. Konigeberg, ben 10. Man 1775.

> > ក្នុងរដ្ឋបានមិ ខេត្តមានក្រ

Bent. gum 77ten Ctuck ber Ronigeb. Beitung 1775.

Der dentsche Mercur des laufenden Jahres, empfiehlt seinen Lesern die acht Gespräche \*) des Marchese Galiani, \*\*) über den Getreidehandel, als: "eins der besten, lehrreichsten und zugleich wis, sigsten und unterhaltendsten Bücher, das seit "hundert Jahren zum Vorschein gesommen "ist — aber im Vorbengehen gesagt, nicht so "viel Eindruck in der Welt gemacht hat, wie "ein so außerordentliches gutes Buch hätte mas, chen sollen, und dies ohne Zweisel blos des "wegen, weil sehr Wenige Verstand und Wispenug haben, es zu verstehen." Nachstehens der süchtiger Versuch enthält ein Stück der

bleds,

<sup>\*)</sup> Dialogues fur le Commerce des bleds. In vitium ducit culpae fuga, fi caret arte, HORAT.

à Londres 1770. 20 Bogen in gr. 8.

<sup>\*\*)</sup> S. Le Memorial d'un Mondain par Mr. Je Comte Max, Lamberg C. de LL, MM. J. J. RR. AA. Italiam, Italiam

Au Cap de Corfe 3, p. 103. Mr. le Marquis Galiani est l'homme par excellence à Naples pour l'esprit et l'art de rendre ses pensées — Il est auteur des jolis Dialogues sur le commerce des

fünften Unterredung,\*) die den 2ten des Chrisse monats 1788. zu Paris gehalten worden zwie schen dem Ritter Zanobi, dem Marzquis von Roquemaure, und dem hrn. Präsidenten von \*\*\* benm Parlement zu B.

Der Prafi bent. Sie lefen also fehr wenig, mein Berr Mitter?

Der Ritter. Fast gar nicht mehr.

P. Wenn fie aber ja tefen, mas ift ihre Lieblings Lec-

R. Der Saus = und Gefdichtekalenber.

Der Marquis (ben Seite) Immer berfelbe! bas Dis

deln fann er nicht laffen.

M. Denn nirgends findet man so viel Thatsachen und Wahrheiten, und alle Bucher von der Art sind nach meinem Geschmack. Alles übrige in Prosa ist für mich überstüffig, weil ich lieber felbst nachsenken mag. Ich rede lediglich von der Prose benn Berse, sie mögen handeln wovon sie wollen, sind mir immer willemmen, und ich bin nicht so unbarmherztg, die Poeten zu ber boppelten Strafe des Reims und des Gedankens zu verdammen. Niesmand kann eines zweyfachen Tode & sterben, wie Sie wohl wissen, herr Prassident!

P. Ja bieß ift ein Grundsat bes romischen Rechts, wird aber nicht mehr nach ber Strenge weber benm Parlement noch auf bem Parnas befolgt. Die heutigen Poeten haben sich selbst zum Grubeln ver-

urtheilt.

R. Man sollte sie burch einen Oberappellationsspruch in integrum restituiren; sie und bas Publi-

fum wurden baben gewinnen.

Per P. jum R. Da Sie aber so fehr bas eigene Nachbenz fen lieben, sollten philosophische Schriften und tiefz sinnige Bersuche über jebe Materie Ihnen, bacht

<sup>\*)</sup> Dieß Gespräch geht von S. 94 — 126, die Uebersetzung aber nur von S. 96. — 116 und hat einige Eucken.

ich, angenehm fenn, wenn es auch nur bloß biente Sie au Gelbsibetrachtungen aufzumuntern.

R. Dieg ift eine boppelte Arbeit fur mich. Buverla. Bige Thatfachen machen ben Weg gur Mahrheit leicht. Cobald fich aber ein bentenber Ropf bin= tergebt, werd ich genothiat, ben Rlect, wo er fich geirrt hat, forgfaltig aufzufpuren und fo lange gu fuchen, bis ich bas Lager feines Trugfchluffes finde. Diese Saad ift weniaftens mubiam. Weil ich mich aber niemals überreben tann, baß fich ein Menich ohne irgend einen Scheingrund hinter= geben follte, fo bin ich noch graufamer gegen mich, und hore nicht auf felbft bie Urfache eines Irr= thums auszuforschen , welches benn frenlich eben fo ermubend als lebrreich ift. Manchmal habe ich bas gute Bluck auch biefe Urfache zu entdecken, und ich barf wohl fagen, bag ich burch Aleif und Ues bung in biefer Jagb ziemlich gewißiget bin , und ohne Ruhm zu melben alle (benn es gibt ihrer eben nicht viele) Schlupfwinkel und locher ber Grrthus mer fenne.

p. Ich bitte mir boch einige anzuzeigen.

R. Es find immer entweder die Gitten ober bie Begriffe des Jahrhunderts, in dem ber Schriftftel. ler gelebt hat, ber berrichende Zon ber ichonen Beis fter feiner Beit, irgend ein beruhmter Mutor, ber feine Beitverwandten übermeiftert bat, u. f. w. Der Sauptgrund aber der Borurtheile und woran alle Menschen mehr ober weniger straucheln, und por bem fie am wenigsten auf ihrer but find, ift bie Rertigfeit , befondere 3been allgemein gu mas chen. Man ift fich biefes Betruges befto me= niger bewußt, weil es nur ein halber Rehler ift. Die Ibee ift namlich in einigen Rallen und unter besondern Umftanden mahr; ber Migbrauch aber besteht in ber übertriebenen Musbehnung. Mon= tesquien, ber große Montesquieu wimmelt von fotchen gehlern. Da er jo gludlich gewesen ift, Die feinften Begriffe, bie fchlauften Berhaltniffe gu ertappen, fo hat er alles, was er in einem befon= bern Wegenstanbe feines Radibentens lebhaft fa= he, auch eben fo richtig gefehen; hat aber flugs bavon eine allgemeine Unwendung ober Induction gemacht.

Der M. Mein herr Ritter! was ift ihre Mennung vom Geift ber Gefehe? Bas hatten Gie bavon?

R. Es fcheint mir bas befte Buch in feiner Urt gu fenn. Dr. In feiner Urt! was wollen Gie bamit fagen; in

feiner . Urt?

R. Weil Jemand vielleicht fenn könnte, bem eine gute Leber = Paftete \*) besser schmeckte als das ganze Buch des Montesquieu, ohne eben Unrecht zu haben. Dieß ware nun einmal sein Geschmack, und ein solcher Geschmack wurde dem Geist der Geseg gar nicht nachtheilig senn; weil eine Bergleichung eigentlich nur zwischen Dingen, die von gleicher Urt sind, und verglichen werden können, Statt sinden kann.

M. Das verfteht fich frenlich; aber Scherz ben Seite, ift ce moglich , baß jemand follte im Ernft ben

Beift ber Befebe verachten fonnen ?

R. Gang gewiß.

M. Das versteh ich nicht.

P. Ich auch nicht. R. Richts ist gleichwohl fasticher. Untersuchen Sie einmal die Gelehrsamkeit bes Montesquieu, und

<sup>\*)</sup> Un bon pate de Perigueux. Nach einem bekannten Dicto classico der Philosophen ist die deutsche Benennung a potiori hergenommen; weil zwölf Lebern das Haupt. Ingrediens sind. Wegen der übrigen Zugehör einer guten Perigorder. Passiete belieben sich alle wisbegierigen Damen, die ihr Mémorial de cuisine et d'office bereichern wollen, mundlich oder schristlich an den Ueberseher selbst zu wenden — Was aber des großen Montesquien Meisterstück betrifft, so weiß ich Jemanden, der seit einigen zwanzig Jahren an den dren ersten Büchern derselben liest, ohne damit fertig zu werden, weil ihm, auch im Borbengehen zu sagen, der Almanac Royal erbaulicher ist.

berer bie zu feiner Claffe gehoren, welche fie mir erlauben werben Metaphnfifer gu nennen, weil biefe giemlich uneigentlige Benennung berfelben bereits eingeführt ift: fo ift ihre Composition eine Urt von eingelegter Urbeit ober Mofait, die auf eine Bu= fammenfegung unendlicher, einzelner Scharflein ber= ausläuft, welche weber bearbeitet noch geanbert werden, fondern ihr wahres, naturliches, befrimmtes Dafenn behalten muffen. Mus biefen funftlich gufammen geleimten , unter einander geordne= ten , schattirten Theilchen entfteht ein großes Ge= malbe, und ein neues Schauspiel, das gleichwohl aus lauter gerftreuten Bestandtheilen bervorgebracht ift. Die Dube, biefe Materialien zu fammeln, ihre naturliche Wahrheit, die Große des Werks, bas Gange, die Symmetrie, die Dronung, die Birfung, bie Genauigkeit ber Rugungen, Die Goon= heit der Schattirungen und Abstuffungen machen bas gange Berbienft und ben gangen Werth einer folden Arbeit aus. Unter allen Worken, bie wir pon biefer Urt haben, ift feins unermeglicher und an Steff reichhaltiger als basjenige, fo Montesquien bus Berg gehabt hat zu unternehmen. Es ift aber faft unmöglich, baf biefe Urt von Composition ben Benfall der Poeten erhalten follte.

m. Wie so?

R. Weit bes Poeten Arbeit schnurgerabe bavon bas Miberspiel ift. Der Dichter ift ein Statuengießer; er schafft, ersindet, und hat kein größer Verdienst, als in so sern sein Verk aus einem Suß und gleiche sam Ein Stüt mit der Muttersorm ist; ihm ist es nicht erlaubt Theile anzusticken, anzuleimen ober anzulothen; eine gewisse Unordnung des Intermets, ein wenig Nachtäßigkeit der leiten Hand tragen zur Verschonerung ben, statt nachtheilig zu senn. Daher bommt es, daß der Poet nichts am Methaphysiker, noch dieser an jenem zu bewundern sindet. Der Poet wird immer den Mangel der Einzbildung und der Metaphysiker den Mangel der Beweise vermissen.

M. Bas wurden Gie zu einem Metaphysiter fagen, ber

jugleich Poet ware?

M. Bon bem wurde man gewiß glauben, baff er fich oft felbft widerfprache.

M. Gich selbst widersprache?

R. Uber ohngeachtet biefes Tabels wird er mir ichaba bar bleiben. Solche Scheinwiderfpruche find ihm eben fo wenig schimpflich als dem Monde feine 2Band= lungen. Tros feiner verschiedenen Uspecten bleibt Diefer Simmelekorper an fich felbst boch unwandels bar Gin folder poetifder Metaphnfifer mußte aber einen Ratender der Tage, an benen er ent= weder ein Poet ober ein Metaphufiker gewesen, gum Beften aller feiner Lefer bruden laffen. Doch Spaß ben Geite, ich werbe immer benjenigen bewundern, an bem bie Ratur um uns fur bie lange Beile, ben gangen Umfang ihrer Krafte feben zu laffen, durch Bereinigung zwener hochft feltenen und toftbaren Befen ein Bundergeschopf hat liefern wollen.

M. D! bafur muß ich Gie umarmen. Go fehr Gie mich auch bisber geargert haben, verbienen Gie,

daß ich Gie jest umarme -

R. Uch! Gie ersticken mich.

DR. Daran ift nicht gelegen. Gie wiffen nicht, was Gie mir fur Bergnugen gemacht! Ja, wenn Sie nur wußten , was Sie alles gesagt haben! R. Bas ift benn nun mehr?

DR. Uch! Gie wiffen felbft nicht, was Gie uns, für fcone Sachen alles gefagt haben. Uber genug bievon. Der Prafident ift bier , Gie über Brobfas den reben zu horen.

R. Dit Ihrem lieben Brob! Der Denich lebt

nicht vom Brob allein.

M. Der Prafident ift mein Secundant - \*)

R. - - - - Bielleicht werd ich Ihnen fehr gemeine Sachen fagen. Batte ich die jungft ausge= tommenen Bucher gelefen, fo wurde ich wiffen, was Undere bereits von dem, was ich fur wichtig halte Ihnen zu fagen, gefagt haben, und Gie als fo einer unnugen Wiederholung überheben tonnen. Weil ich das aber nicht weiß, so fenn Sie fo gu= tig mich zu erinnern, bamit ich mich nicht ben bem was Ihnen schon bekannt ift aufhalte.

<sup>\*)</sup> hier ist eine Lucke von G. 102 - 104; weil der Ginn und die Schonheit der aus. gelaffenen Stelle fich auf den Inhalt der porigen Gefprache bezieht.

P. Sie können fich barauf Rechnung machen, bas ich Sie mit Vergnügen auch folde Dinge fagen horen werbe, die von Andern schon gesagt worden Frankzreich ist zwar heutiges Tages mit Manusacturen von jeder Art angefüllt; dennoch, seiner Naturnach, zum Ackerbau aufgelegt. \*)

R. Ist das wahr?

P. Folglich ift biefe Untersuchung von ber größten Bichtigfeit fur une, und ich bitte gu felbiger fort= guschreiten.

R. Sagen Sie mir, herr Prafibent, haben Sie jes mals ben Begriff eines ackerbauenben ober lands wirthschaftlichen Bolks naher untersucht?

D. Das fann ich eben nicht fagen.

R. Run so will ich es thun. Gie muffen aber nicht erstaunen , wenn ich Ihnen sage , baß es eine Rastion von Spielern ift.

P. Eine Nation von Spielern! Diese zwen Worte erwecken ein foldes Gebrang von Ibeen in meinem Gehirn, daß ich weder Ja noch Nein zu antworten weiß Dazu gehort erft Ueberlegung.

M. Ach! Gerr Prafibent, nehmen Sie sich ja in Acht. Das ift des Ritters wahrer Balg; mit lauter ders gleichen nagelneuen, hochst setzgamen, unerhörten Tbeeen überrascht nnd überfallt er immer seinen Mann. Er trägt, so zu sagen, Blendlaternen unter seinem Mantel, die er ploglich hervorzieht, Ihnen ins Gesicht halt, daß Sie vor lauter Schimmer nichts sehen konnen, und unterdessen Sie sich nur besinnen und zu sich selbst kommen wollen, gewinnt er einen guten Vorsprung, häuft Sagauf Sag, Theorem auf Theorem, und ehe sie es gewahr werden, sind Sie in seinem Res

R. — — Ich will ihnen allen Berbacht einer Uesberraschung bewehmen, und es soll Ihnen an Zeit nicht fehlen die Richtigkeit meiner Vergleichung zu prufen. Haben sie in ihrem Leben mit Spielern

Umgang gehabt?

<sup>\*)</sup> Ich weiß die Aunstwörter pays agricole, peuple et nation agricole nicht anders als durch ackerbauendes, Land, oder Feld, wirthschaftliches Volk zu verdeutschen.

Der M. Treffliche Frage! Gollt ich nicht in meiner Rus gend? - und ben ber Urmee? Ich muß Ihnen betennen, daß ich selbst einer gewesen bin; aber so unglücklich, so unglücklich! daß ich mich beleht habe und jest gar nicht spiele.

R. Run gut, fo werben Gie mir einraumen muffen. daß ein ftarker Spieler einen Character habe, ber bas Refultat feiner Lebensart ift, bie er führt. Beil bas Difverhaltniß feiner gewißen Ginnahme Bu bem , was ihm bas Spiel in einem einzigen Abend einbringen fann, übermaßig ift: fo ift fein ganges Leben ein Gewebe von Soffnung und Un= gemigheit; er fann feine Ginkunfte meber angeben noch überschlagen, und tros feiner eigenen Uebergeu= gung von dem Gludwechfel bes Spiels, hat er feine Luft baran zu glauben , sondern schmeichelt sich lies ber , daß der Gewinn bes morgigen Tages bem heutigen ober geftrigen gleich, wo nicht überlegen fenn werbe. Er weiffagt fich auf einen Monat, ja auf ein ganzes Sahr lauter Gluck; biefe Bor-ftellung halt er fur eine geheime Uhnbung und fieht nichts als golbene Berge vor fich. Gin fol= ther Bahn giebt ben Jon gu feiner gangen Muf= führung an; er liebt Mufwand, Pracht; hat franbesmäßige Zugenden, ift großmuthig, ehrfam, herzhaft. Benm Berluft borgt er auf hohe Bin= fe , verfest feine Roftbarkeiten , bezahlt fo aut er fann, ohne ben der Bahl feiner Mittel peinlich zu fenn. Das Rothburftige ausgenommen, verfagt er fich nichts. Geine Saushaltung zeigt von einer Geite Reichthum, von ber andern Geloman= gel und im Gangen Unordnung. Benm Gluck bin= gegen, fangt er an feinen Uebermuth gu befriedis gen. Die Eintofung feiner verpfandeten Sachen macht ibm ben wenigsten Rummer , weil er immer barauf rechnet , daß ein anderer glueklicher Abend ihm bazu behülflich fenn werbe. Er ift oft luftig, niemals zufrieden, und feine Lebbaftigteit ift im Grunde Tragheit, bas heift: er hat immer weit aussehende Entwurfe, ohne bamit gu Stande gie Kommen, entweder aus Mangel ber Beit oder der Mittel, ober weil er niemals in einer rubigen Las ge ift.

M. Ich muß gefteben , bieg Bilb ift agnlich.

R. Uber noch nicht fertig. Gin Spieler will ein ftar=

ter Geift scheinen; er ist es auch wirklich biswei= len und in gewisen Studen; bem allem ohngeachtet reißt ihn ein unüberwindlicher hang zu einem gewisen Aberglauben an, ich weiß nicht was, bas man ben Glückfern \*) im Spiel nennt, und hier= in geht er manchmal bis zum Echerlichen.

Der P. Das ift nur gar zu mahr; aber wiffen Gie mir

auch eine Urfache bavon anzugeben ?

R. Die ift leicht gefunden. Biffenschaft und alle Rrafte und Bulfemittel bes menfalicen Berftan= bes find nicht binlanglich, uns gegen ben Gigenfinn bes Schickfals zu becken. Ein Spieler ift dem Su-fall ausgeseht, ohne weber bie Gesetze noch den Gang besselben sehen zu konnen. Wenn er nun fein befres Wiffen erschöpft und alle menschmöge liche Masregeln genommen hat, fo muß er den= noch mit ungewißem und pochenbem Bergen ben Musgang bes Schickfals abwarten. In biefem Bu= frande des Zweifelmuthe find feine Leibenfchaften gefpannt, und fein Berffand ift mußig. Er fann an nichts mehr benten, und ben bem Gegenftanbe, ber ihn einnimmt, ift nichts weiter gu benten ubrig. Daber verliert fich feine Seele gleichfant ins Leere, er gerath auf ungefahre Beziehungen, bemerkt felbige, halt fich ben ihnen auf, mennt an ihnen eine wirkliche Uebereinkunft gu finden , und weil ber Gegenftand, von bem fein Gemuth eingenommen , für ihn aufferft wichtig ift : fo will er von feiner Seite auch nicht bas geringfte ver= faumen. Bwar glaubt er eben felbft nicht gu febr baran, fonbern thut es nur, um fich in allem Fall nichts vorzuwerfen zu haben. Beziehungen gwifchen gwen Dinge, bie gar feine Beziehung unter eins anber haben, fich einzubilben; hierin befteht bie Leidtglaubigfeit und ber Gludftern im Spiel. Das eine ift die Sauptgattung und bas andere eine Urt beffelben.

M. Das ift ben meiner Treu eben fo fchon als grundlich; benn follten Sie es fich wohl vorstellen Nitrer? Ich selbst bin lange Zeit von ber narrifchen Gins bildung besessen, daß ich im Quinze verstore, wenn meine Tobactsbose guf bem Tische frand.

<sup>\*)</sup> Guignon,

3d hatte fie um alles in ber Welt nicht aus bei Safche gezogen, und bennoch wußte ich; bag es eine Grillenfangeren von mir war.

Der R. Laffen fie und nun feben, was es mit ben Spiestern fur ein Ende nimmt.
Mt. Uch! bas weiß ich, bren von vieren bringt bieß

Sandwerk ins Sofpital.

R. Nicht immer. Diejenigen, welche mitten in ihrer Spielfucht noch fo viel falt Blut und Rlugheit ubrig behalten , um zu bebenken , daß nichts wes niger eigensinnig als der Jufall , und nichts wes niger zufällig als das Glück fen, und daß dieses feine bestimmte Gbbe und Fluth habe , richten ih= re Ausgabe nicht nach bem Gewinn eines Abends ein, fondern fparen vielmehr ; bringen ihre Beute in Giderheit, vermehren ihre feften Ginkunfte und legen einen Theil davon gum Ruchalt fur bie 1Ingluctsfalle bes Spiels ab. Befonders huten fie fich burch Borgen ober Verkaufen zu bezahlen , und je mehr fie von bem Gewinn einer glucklichen Stunde auf gute Renten in Sicherheit gebracht haben, befto mehr ichranten fie fich in ihrem Gviel ein. Dergleichen Spieler gelangen bisweilen gu m. Es giebt ihrer aber fehr wenig. einem anfehnlichen und grundlichen Bermbaen.

R. Gie haben Recht ; benn bie meiften fchlagen einen gang entgegengefesten Weg ein. Gie madjen oft einen glucklichen Unfang, ober erhalten fich boch im Gleichgewichte, bag nichts weniger als ber Um= fturg, ber auf fie wartet, gu vermuthen ichien, Beil fie aber benm Gewinn auf eine thorichte Urt verschwenden, und benm Berluft noch thorichter Schulden machen , fo geben fie allmablig gu Grun= be. Gie glauben zwar unglucklich gespielt, und bfter verloren als gewonnen zu haben; bie Schuld und Ungleichheit aber, die fie dem unregelmaßigen Gange bes Bufalls und Gluckspiels aufburden, liegt hauptfachtich an dem Migbrauch, ben sie von ihrem Gelbe gemacht haben. Um all bas ihrige gebracht, und feiner anbern Sandthies rung fabig, weit fie auf einem gu großen Auf, und zu voll ungeheurer Entwurfe gelebt haben, als . baß fie fich ber Dube eines maßigen und fichern Bewerbes unterwerfen konnten, fuchen fie endlich in bem Winkel einer Proving ben Reft ihres fchmadtenben

tenben lebens ju vergraben, und laffen ihre Rins ber ber Dienftbarfeit und Durftiafeit Preis.

Der P. Ich felbst habe bie Kinder eines Spielers ben bem Berwalter ihres verftorbenen Baters dienen gesehen. Dieß ift also leiber! nur gar zu mahr, und Sie has ben bie Spieler vortrefflich geschitbere; aber zu welchem Bebufe?

Dr. Bum Beweise ber Sache, bavon bie Rebe unter und ift. Kinden Sie nicht mein Gemalbe bem Bils

be eines bloß ackerbauenden Bolks abnlich?

M. Gang und gar nicht.

R. Gie auch nicht, herr Prafibent?

P. 3ch habe noch niemats ein Land gefeben, bas bloß aus Uckerleuten beftunde. Ihnen aber bie Bahra heit zu bekennen, fo murbe gwifchen 3hrem Gemalbe und bemjenigen, bas ich mir nach ben Grundfagen von der Wichtigkeit ber Reldwirth= Schaft, welche fo viele Schriftsteller in ein schones Licht gefest haben, entwerfen mochte, ein ziemlis der Unterschied fenn. Ich dachte, ein ackerbauens bes Bolt mußte ein gluckliches Bolt, und Faulbeit, Mußiggang, Ueppigkeit aus feinen Granzen verbannt fenn; eine große Frugalität mußte die Gleichheit der Stände daselbst unterhalten; die Sitten mußten reiner, die Tugend grundlicher seyn; bie Erde mußte als eine gartliche und erkenntliche Mutter, ben Bunfden und Arbeiten folder bem Unbau ergebenen Ginwohner entfprechen, ihren wirklichen Reichthum vermehren, ihre Bevolkerung begunftigen, ihre Beburfniffe befriedigen, bie Gin: falle bes Gigenfinns verleugnen, und folgtid Friebe , Freude , Gesundheit und Neberfluß bervorbrin. gen

R. Das Bergnügen über Ihre Beschreibung verjüngt mich. Poesie ist die Leidenschaft der Jugend, nunz mehr aber hören Sie den Greis, welcher die schozene und suse Kauscheren auflösen, das frische und blübende Colorit bes Romans auslöschen und die traurige, fast immer garftige Wahrheit zeichnen wird. Sie haben niemals ackerbauende Nationen gesehen, Ihre Schriftseller auch nicht und Ihre Beschreibung davon ist eben so wenig der Bahrheit angemessen, als die bebänderten (\*) Schäfer, Sp

<sup>(\*)</sup> Bergers enrubanés, Roch ein Scherfs Samanns Schriften IV. Ih. 26

las und Philen unfern fcmusigen Schafhutern abnlich find. 3ch binaegen habe bie ganber gefeben. was fag ich gefeben? Leider ! find fie mein Bater= land, und ber einzige Troft meines Alters ift ber, burch bie Tugend ber hohen Saupter, welche bem Simmel Italien gegenwartig zu verbanten hat, fei= nen bisherigen Buftanb eines feldwirthfchaftlichen Bolts verwandelt, und ben alten Buftanb eines Manufacturarbeitenben Bolfe bafelbft wieder hers geftellt zu hoffen. Gie werben mir leicht einraumen, daß ein gandwirth ein mahrer Spieler und awar ein Sagarbfpieler ift, ber gange Rollen mit Louisb'or, ben Preis feiner Musfaat, bie Roften und Arbeiten feines Relbbaues in ein Stud Erbe wirft, und gegen ben Clemente, Wind und Wetter Die Rank halten. Der Menich ift immer fich felbit gleich; feine Tugenden, feine Bafter, feine Beiben= schaften hangen von feiner physischen Lage ab. Es ift alfo unvermeiblich, bag ein gandwirth einem Spieler abnlich fenn muß.

D. Das icheint mir noch nicht einzuleuchten.

R. Erwagen Gie nur noch, bag bas Spiel ein ganges Jahr lang wahret , und wahrend folder Beit fommt alles auf einen Gluckswurf an. In Bergleichung bes Pharaons gehoren zu einer einzigen Saille 26 Jahr und 2 ober 3 Zaillen, wie Sie wiffen, entichei= ben noch gar nicht bas Glud eines Abends. Da= her ift es nur gar ju gewiß, baß Gie an einem acter= bauenben Bolke in 30 ober 40 Jahren unmöglich alle Wirkungen, bie ich Ihnen anzeige, bemerken Bonnen; fondern nach breihundert Jahren außert fich erft bie Bermandlung eines folden Bolke. Sier haben Gie ein hiftorisches Gemalbe besfelben, Der Unfang eines feldwirthschaftlichen Bolks lagt fich glucklich genug an. Alles gedeiht ben bem Unbau eines urbar gemachten und folglich febr frucht= baren Bobens. Die Bevolkerung nimmt gu, wechs felsweife Sandreichungen und bas Band einer berg. lichen Freundschaft unter ben Colonisten verviels faltigen die Sulfemittel. Ginfaltige und ftrenge

lein in den Schatkasten der neuesten französischen Wörterbucher.

Sitten , eine abgehartete Arbeitfamerit , eine Eries gerifche Withheit erhalten die Frenheit ohne Unterfcbieb ber Regierungsform. Dies ift bie erfte Gpodie bes Spielers. Der mannliche und martialische Character folder Bolter erzeugt Ariege, innerliche ober auswartige. Rrieg ift bes Lurus einer Da= tion, und giebt ben erften Unlag gum Berfall des Staats. Wenn bie handfeste Jugend einmal burch ben Rrieg bunner gemacht wird, fo entartet ber Keldbau, es entsteht Theurung, und man muß gu feinen Nachbarn Buflucht nehmen, ber Sanbel nimmt feinen Unfang, aber mit lauter Berluft , bas Belb geht aus bem gande, ber Ctaat wird erfdjopft und es entspringen National = Schulben. Reine Manufactur ( denn bie Ration hat fich gar nicht barauf gelegt ) kann ben Untauf der Lebensmittel in diefen Sahren ber Theurung bezahlen. Man muß alfo auf Credit faufen und fur diefen Credit Binfe abtragen, wodurch die Ordnung und Bar= monie bes gangen Syftems beginnt geftort gu were ben. Die wesentlichsten Ginfunfte Der Dberherr: fchaft werden verpfandet, veraußert, ufurvirt; die Ungleichheit ber Stande nimmt gu. Dieg ift bie zweite Epoche bes in Schulden gerathenen Spielers. Noch fdimmert ein Strat ber Soffnung. Durch eine Rolge guter Ernten Scheint fich der Staat wieder zu erholen; aber ein einziger Diffmachs fturgt ihn in neue Schwierigkeiten. Beil bereits burch ben Sandel unter diefer Epoche bem fleißigen Austander die Thore offen fteben, fo kommt felbis ger burch neue Gegenftanbe bie bem Menfchen natur= liche Lufternheit zu versuchen. Er macht zu neuen Beburfniffen und Begierben Gelegenheit. Die Gitten bes Landjunkers werden verdorben, ehe noch felbige geschliffen worben. Der Geschmack an Luftbarkeis ten und Pracht wurzelt nun zum erfrenmal im Bergen ber Bornehmften; fie wollen einen Burus im Banbe, ehe fich noch bafelbft die Runfte anges fest haben; fich zu befriedigen, unterbrucken fie ben Edwachern. Beit fie fich auf ben Werth funftti= der Urbeiten nicht verfteben, fcheint ihnen alles bewunderungswurdig, überaus toftlich, und fie be= jahlen bie fremben Manufacturen übermäßigi bod. Der Auslander gewinnt daben, betrügt die Großen benm Berkauf und hintergeht bie Rleinen burch

26

ben Buder feiner Boriduffe. Das Gelb gieht fich gurud und verschwindet; ber gandbau leibet, bie öffentlichen Abgaben nehmen zu und ber Rationals ftoct ab. Der Staat nabert fich bem Umfturg und bas tebel hat ben Gipfel erreicht. Das Bote, ein eben fo auter Renner ber Birfungen als fchlechter Runftrichter ber Urfachen, fchreibt fein Glend bem Migbrauch ber Großen und ihrer Gewalt zu, und ruft ben Defpotismus jur Bulfe, bies ift bie les: te Epoche. Gin landwirthschaftliches Bolb, bas To weit gebracht ift, erhalt noch die Tugenben feis nes Uhnencharacters. Es ift autherzig, großmuthig, gaftfren , brav, offen, empfindlich fur die Chre; aber burch fein Ungluck gelahmt, und faul aus Ungewißheit ober Mangel ber Mittel. Das Geld ift ohne Umlauf und entweber in tobten Sanben, (\*) ober in ben Sanden ber großen Berren ober auch in febr weniger Sandeleleute ihren. Diefe find verhaft und verachtet; fich bafur ichablos zu halten, leihen fie ihr Geld auf befto bobere Binfe aus. Es find im= mer Auslander, ja oft leute von einer andern Re= ligion , Juden , Griechen , Reber , 2c. Gie machen eine Befellichaft und Ration fur fich aus, ein Be= genftand bes Abicheues bem Bole, und ber Ber= folgung ben Großen; Mlutigel, benen man bas Blut nicht anbers abzapfen fann, als bag man fie in Stude gerhadt. Durch bergleichen Grau: famkeiten glaubt bie Politik, ben fonft tuaendhaften und ebel gefinnten Bolfern ben Umlauf bes Geldes wieder herzustellen. Dianufacturen, tunft= licher Fleiß und alle Urten eines maßigen aber ge= wifen Gewinnes find einem felbbauenben Botte un= bekannt und in feinen Mugen unanftanbig. Der Landjunker liebt ben Rrieg , die Jagd , die Galanterie, außerliche Pracht, hausliche Sparfamkeit, aber feine Regelmäßigkeit, noch Ordnung, noch Ginformigkeit im Gangen. Mus Geldmangel baut er feine Felber Schlecht, übereilt fich im Bertauf und gieht niemals von einer glucklichen Ernte alle bochftmögliche Bortheile. Man fieht ben folchen

715 119395191130917

<sup>(\*)</sup> Mains mortes find namlich Gemeinen. Stifter ic. die ihre Guter nicht veräußern fonnen.

Bolfern Unternehmungen unermeflicher Gebaube und bicht neben ihnen Sutten bes Glenbe. Plira gends die lette Sand, nichts nach ber Schnur, nichts von einem Plan. Roftbare Bebaube werden ben nublichften vorgezogen. Die Regierung felbit wird endlich nach der Natur bes Landes umgeftimmt. Fortmahrende Berlufte, Schulben bes Stagte haben bas Belb ericopft. Dan hat in Ratur bezahlen wollen und bas gange offentliche Gigenthum ift veraußert. Ich verfrehe barunter weder ganberenen noch Schloffer , fondern bas un= veraußerliche und unschabbare Borrecht Menschen ju regieren, im Rriege gu befehlen, im Frieden au richten und die Abgaben zu erheben. Sier liegt ber Ursprung ber Lehnguter, Domainen : Gefalle, ber geift : und weltlichen Bebenben. Sier ift bie Quelle entweder jener Anarchie in ber fogenannten Reudal = Regierung, ober auch bes Despotismus. Der lette fchickt fich am beften fur ein landwirth= Schaftliches Bolt, beffen Bauch am Erbboben flebt, und das benfelben nicht mit fich nehmen fann. Weht ein bloger gandmann bavon, fo bleibt ihm fein Dittel fich zu ernahren übrig, weil er fein Sandwert geleent hat; baber ift er gezwungen in feiner Bei= anat zu bleiben und zu leiben. Der Kabricant bingegen laßt fich nicht placen, er geht feiner De= ge und nimmt feine Runft mit fich, die fur ihn Acter und Pflug ift. Ferner niftelt fich auch ber Aberglaube ben einem Bolke ein, bas immer in ber Ungewißheit einer glucklichen Ernbte lebt, ber alle menschmögliche Bemuhungen nicht gewachfen find. Furcht und hoffnung ift der naturliche Bo= ben biefer Pflange, welche verwelkt, fo balb fie gegen Ungewißheit und Ungluck gebeckt ift. werben nirgende in ber Gefdichte vom Berfall bes Aberglaubens einen Beitpunkt finden , ber es nicht zugleich vom Bachsthum der Runfte gewesen ware. Das einzige romifche Bolt ausgenommen, welches aber auch eine Ausnahme aller Regeln ift, giebt es fein Benfviel frener Staaten , wo bie Da= nufacturen nicht geblühet hatten.

P. Dieß tonnte aber wohl eine Folge gang anderer

ursachen senn.

R. Urfachen und Mirkungen ju verwechfeln ift unfer größter Erbfehler. Man tann nirgends als in bem-

jenigen, was immer gusammen ift, ein nothwens biges Band vermuthen, und bag eines zugleich Urfache und Wirkung bes anbern fen. Mein Bemalbe aber zu vollenden, fo ift ein bloß landwirth= Schaftliches Bolt bas allerungludlichfte. Der Gela= veren, bem Aberglauben, ber Durftigfeit Preis gegeben, bestellt es ben Uckerbau besto schleckter. weil felbiger feine einzige Beschaftigung ift, und es erfahrt befto mehr bie Schreckniße ber Sungers= noth, weil Erdproducte feine einzige Sabfeliakeit find. Go geht es ber Turken!, Polen und manchen andern Landern in Guropa, welche ich nicht zu nen= nen brauche. In diefen umftanden ift Kranfreich felbst gemefen und wurde es noch fenn, wenn nicht Colberts großer Kopf feine Nation von ber faul-lenzenden Durftigkeit des ackerbauenden Buftandes und von der wilden Unarchie ber Ritterschaft gum Frieden der Unterwurfigfeit, gur heitern Stille ei-nes gemachlichen Lebens und gum Lurus bes bunft= lichen Kleifes zuruckgebracht hatte. Durch ihn ha= ben zwar die Frangofen an ihrem Ruhm, ben Tur= nieren Pfende zu tummeln und gangen zu brechen . etwas eingebußt, find aber bafur großere Schiffscapi= taine auf dem Belt : Meere und beffere Meifter in ben Werken ber Runft und Wiffenschaft geworben.

P. Ich kann nicht leugnen, daß Thatsachen und Berzspiele auf Ihrer Seite sind; unterdessen kann ich mich noch nicht entschließen, die gange Summe die fer traurigen Erfolge der bloßen hintansehung der Kunste und Manufacturen ben einem tandwirthzschaftlichen Bolke zuzuschreiben. Frentich ist selbizges dem Wechsel der Jahrezeiten ausgeseht und diezser wesentliche unterschied macht allerdings den Ertrag der Manufacturen gewißer und regelmäßiger. Aber eben diese Besorgniß schlechter Ernten müßete dazu dienen dem Uebel dadurch vorzubeugen, daß man sich an dem sichern Ertrage gemeiner Jahzre hielte und folgtich einen Hauptstock zum Ersahzre hielte und folgtich einen Hauptstock zum Ersah bensetz, um gegen den Eigensinn des Jusalls gesetett zu senn.

R. Scheint bieß Ihnen fo leicht und thunlich?

p. Wie ich nicht anbers weiß.

R. Das ist aber eben nicht ber Fall; benn was ist woht leichter, als jemanden zu sagen, daß er vernünftig, vorsichtig, durch seine eigene und anderer Ersabzung klüger werden soll; gleichwohl ist im Grunde

nichts fo schwer und von größerer Seltenheit in ber Ausübung. Dergleichen weise Spieler giebt es ungemein wenig, wie der Marquis, als ein Kenner, bereits gestanden hat; und wenn es dergleichen giebt, so können sie sich allerdings auf ein ansehne liches Vermögen Rechnung machen. Aber eben diesser Umfand ift ein Beweis ihrer Seltenheit; weil, wenn ihrer viel waren, die Rechnung auf ein anseschnliches Vermögen von selbst wegfallt.

## Eingang des achten und letten Gefpräches über ben Getreide = Handel.

P. Der Marquis ift heute in ber Stadt zu Mittag gebeten worden, und noch nicht zu haufe gekommen; seine Leute haben mir aber gesagt, daß er nicht mehr lange ausbleiben kann. Sie haben ihm eine Erklärung über die neue Geschgebung, welche ihm so sehr am herzen liegt, versprechen; wir mussen ihn also wohl abwarten.

R. Nichts ift billiger und koftet mir weniger. Ich rebe gern, bin aber niemals ungebuldig zum Wort zu kommen. Das liebe Reben ift von so wenig Erfolg, daß außer der Wohlthätigkeit einer leichtern Verdauung ich gar nichts weiß, ob man

fich fonft etwas bavon verfprechen konne.

P. Ich glaube allerdings mehr, wenn nur weise Leute

das Wort führten.

R. Ums himmels willen! Wie ungerecht, wenn biefe allein verbauen follten und Jebermann Bollmacht

gu effen hat!

P. Sie machen sich nach ihrer Gewohnheit lustig; dies se Lustigkeit aber ist der wahre Gipfel der Philossphie; sie breitet eine stille Heiterkeit über den Tiefsinn aus, und unterdrückt Schwarmeren, die größte Feindin der Bernunst. Sie zeigt alle Gegenstände in ihrem natürtichen Licht und Maaße; die Täuscheren des Augenscheins verschwindet. Wesnigstens habe ich diese Wirkung an mir selbst wahrzgenommen, seitdem ich das Vergnügen gehadt Sie zu hören. Ich habe erfahren, daß nicht sowoll der Inhalt Ihrer Gespräche als vielmehr Ihre Urt die Dinge anzuschen, mich zum Philosephen gebildet, und seitdem ich diese Manier Ihnen abgesternt habe, überführe ich mich alle Tage weiter, daß siere

bie Wiffenschaft ber Staatsverwaltung, welche man bie politische haushaltungekunft nennt, und zwen Wörter verbindet, die nach ihrer natürlichen Besteuung und den Erklärungen des Aristoteles zufolzge, einander ganz entgegen geseht sind, daß, sag ich, diese Wiffenschaft und Kunst unendlich verwickelzter und durchtriebener sen, als man gemeiniglich denkt.

R. Ganz gewiß.

P. Da nichts in ber Welt, ist das nicht feine Vortheile und Nachtheile hat, und alles zusammenhängt; so seh ich nunmehr, wie schwer alle Aufgaben dieser. Art aufzulösen sind, und wie genau man auf alles zu sehen hat. Man kann keinen Schlag thun, ohne daß rund herum der Gegenschlag gleichsam wiederschalle und im Ganzen sich ausbreite.

R. Das ift fehr mahr. Alle Aufgaben ber Staats= mirthschaft haben die Wohlfahrt der Menschen zum Endaweck. Es giebt aber tein Wohl ohne ben Bus fat eines lebels, woburch entweder jenes gefchmacht wird, ober auch alles im Gleichgewichte bleibt. Bu biefer erften Schwierigkeit kommt noch, baß man feine bestimmte uud bestanbige Große gur Bleichung folder Mufgaben finden kann. Der Denfch felbst ift eine unenbliche Große. Er ift (wenn ich mich biefes Bleichriffes bedienen barf) eine burch das Nabelohr jeder Gewohnheit ziehbare Materie, und nimmt ohne Abbruch feines Dafenns alle Ral= ten und Gestalten an. Durch die Gewohnheit giebt er feinen Rraften, feiner Ratur, feinem urfprunga lichen Buftande eine Ausbehnung, die vor ber Sand unmoglich fcheint; und was noch fonderbarer ift, fo bald er sich einmal bequemt hat, kommt ihm eine folde kunftliche Lage gang naturlich vor, er glaubt, bag alles von jeher fo gewesen fen, und gar nicht anders fenn konne, und baß es einen Theil feines physischen Wefens ausmache. Er befinbet sich gang gemachlich in biefem Buftanbe, wo= rein er durch eine Reihe von Jahrhunderten ver= fest worben, und die Arbeit einer langen Gefchlechte. folge von Philosophen gerath in Bergeffenheit. Der Boblthater und feine Boblthat werben eben fo uns tenntlich, ale ber Bofewicht und feine Bosheit. Treuherzig leitet man beides aus feiner eigenen Nas tur her.

D. 3ch febe, baß einerseits biefe Undankbarkeit und

bann jene Geschmeibigkeit bes Menschen, die ihn alle Augenblicke der Gesahr aussetzt um seine gute Lage zu kommen, ziemlich im Stande ist diejenigen Weisen abzuschrecken, welche Lust haben ihn

glucklich zu machen.

R. Das ift auch fehr oft ber Fall; des Weisen Frohnabienft ist es aber schon einmal, dem Menschen wohls authun, und er ist nicht Derr dieser seiner Bestimmung. Doch wieder zur Sache zu kommen; so wird durch dergleichen undekannte Größen die Gleischung einer Aufgade undestimmt, und lehtere dadurch in die Reihe der Probleme do maximis et minimis verseht; wohin auch in der That alle poliztische Aufgaden gehören. Es kommt hier lediglich darauf an, das größte mögliche Wohl ben dem kleinssten Uebel zu sinden, durch den Weg der Approximation; denn nichts in der Politik kann aufs hochste getrieben werden. Es giebt einen Punkt, eine Granzlinie: diesseits ist das Wohl größer als das Uebel; jenseits wird das Gute vom Bösen übers wunden.

P. Wie ift es aber möglich biefen Scheibepunct zu finden ? R. Der Weise berechnet ibn; das Bolk fühlt ibn vermöge des Instinkts. Der Mann von Geschäften lernt ihn durch die Lange der Uedung und Zeit kennen. Der Mobescribent hat weder Begriff noch Gefühl bavon.

P. Ich verstehe sehr gut, mas Sie mit bieser sinnretden Schattirung sagen wollen. Weil die Weisen sehr selten sind, so haben in Ihren Augen die Empsindungen des Botts und die Erfahrungeurtheile der Leute in Geschäften einen Borzug vor ben

Mennungen der Schriftsteller.

R. Berrathen Gie nur mein Beheimniß nicht!

P. Warum maden Sie fich aber fo wenig aus allen unfern beonomischen Buchern?

R. Beil fie gute Berte chrlicher Leute finb.

P. Wie nun? Das Gie mir jest fagen, kommt mir

fehr außerordentlich vor.

R. Die Tugend, bie Reigung Gutes zu thun, ift für uns eine Leibenfchaft, wie alle andere. Als eine große Seltenheit, ift sie von eben so ungemeiner heftigkeit, und hierin übertrifft sie alle andere Leibenschaften; benn kein Gewissenstägel und Gebiff kann uns aufgalten, wenn wir von der Eindigdung Gutes zu thun angespornt werden. Diefe

Beffigfeit und ihren Musbruch erzeugen Schwarme: ren. Man überrebet fich ohne Untersuchung pon bem, was man febnlich wunfct, und fest auch andere durch das Reuer feiner Bunge in Blut, weil man feiner Chrlichkeit zu gewiß ift. Dhne gute Grunde anzuführen hat man die Freymuthigfeit ber Wahrheit , bie Ruhnheit ber Tugend , ben Gi= fer feiner eigenen Ueberzeugung, und reißt feine Lefer mit fich, die feinen Untag feben auf ihrer But zu fenn. Fürchten Gie niemals, auf mein Bort, Betruger und Schelme; weil folche, ohne ihre Das-Le gu verrathen , felten ihre Rolle ausspielen tonnen. Der ehrliche Mann , ber fich felbit hinteraeht, ift allein furchtbar; übereinstimmig mit fich, will er in allem Ernft bas Gute, und Jebermann verlagt fid darauf; aber unglucklicher Beife irrt er fich in Unfehung ber Mittel bas menfchliche Wohl zu be= forbern.

p. Rach bem, was Gie jest fagen, scheint es, baf Gie bie Menschen lieber von Bofewichtern als ehrlichen

Leuten regiert feben mochten.

M. Das ift nun wohl eben meine Meynung nicht; sonbern ich möckte Ihnen nur gar zu gern zu verstehen
geben, wie schwer es sey, einen großen Mann zu
finden, der entgegengesete Eigenschaften, und das
fast unmöglich zu vereinigen scheinende außerste Ende, paar zu bringen weis, und ben dem brennenden Durft eines Bidermanns Gutes zu thun, die Kälte und Enthaltsamkeit eines Bosewichts in seiner Gewalt hat Toog dem gierigsten Willen muß
er Ruhe zur Untersuchung und Geduld zum Warten im Schilde führen, das heißt, beynahe Wunder thun. Die Natur bringt zwar bisweilen ein
vollsommenes Muster vor; zwen zugleich aber ist
ber Meisterstück.

9. Sest bin ich auch Ihrer Mennung, indem ich mir im Geift die abscheutliche Menge solcher Personen nach der Reihe vorstelle, welche gern haben Gutes thun wollen, in Vergleichung des kleinen Ausschusses dever, die Fähigkeit dazu hatten. Unterdessen erlauben Sie mir, herr Ritter, Ihnen noch zu sagen, daß mir gleichwohl die Schwarmeren eines ebrlichen Mannes eben nicht so gefährlich vorkommt. Zwar kann er sich bieweiten selbst hintergehen; aber erstlich zieht und, so zu sagen, ein natürlicher Instinkt zur Wahrheit zuruck, und falls unfer Gemuth nicht durch herrschende Laster und Leidenschaften benebelt ist, so ist die Wahrheit solcher Dinge, die uns so nahe angehen als die Segenstände der Hausschaftungskunft, weder willkührlich noch über unsern Horizont, sondern liegt uns ziemlich zur Hand; wiewohl ich nochmals gestehen muß, darin völlig Ihrer Meynung zu sepn, daß die Untersuchungen mühsam, verwickelt, und jener augenscheinlichen Eridenz nicht fähig sind, die allenthalben gesucht wird, und niegends zu Hause ist.

R. Bloß ihrer Schulden wegen ist sie unsichtbar. Dies se leidige Evidenz ist der ganzen Wett schuldig, hat allen Wissenschaften Wechselbriefe und Versschweibungen ausgestellt, ohne semanden ausgezahlt zu haben als einigen Meßkunstlern, die ben aller ihrer Plusmacheren Pracher geblieben sind. Aber Scherz ben Seite! Sie glauben also, daß die Schwärmeren nur alsbenn gefährlich sen, wenn

fie die Parthen des Irrthums ergreift.

P. Das fout ich benten! Ich halte fie gar fur nüglich. Weil die Menschen trage, feigherzige Sklaven der Gewohnheit find, muß man ihnen den Kopf warm machen, und ihnen nicht fo viel Zeit laffen, daß bie hiße verraucht bem vorgesteckten Ziel nachzujagen.

R. So redet jedes junge edle Blut. Mit zunehmenben Jahren und Erfahrung andert sich aber diese ganze Sprache. Die Regierung eines Staats bez ruht auf zwen Dinge, den Endzweck, den man sich vorsest, und die Mittel selbigen zu erreichen. Sie ist der Wissenschaft eines Steuermanns volltommen ahnlich. Der Endzweck ist die Fahrt und die Mittet sind die Kendung der Segel und des Schisses. Hatten Sie nicht die Schwarmeren für gefährlich in der Wahl des Endzweckes?

D. Allerdings lauft man Gefahr blind angulaufen.
Wenn man aber gufälliger Beife, ober burch ben
offenbaren Augenschein auf eine Babrheit ftobt;

bann -

R. Dann ift Schwarmeren bas größte Uebel.

D. Wie fo?

R. Beit die ganze Biffenschaft Menschen und Staaten zu regieren, gleich der Kunst ein Schiff zu führen, auf den alleinzigen, einfachen, kurzen Grundsak ankommt: Nil repente, nichts auf ein mal. Ju

einer auten Kahrt gehört, bag man Gegel und Schiff gehorig zu wenden wiffe. Benbet mans zu furk, fo fturgt die Gee durch die Schieflocher , bas Schiff wird von den Wellen verschlungen und es ift porben. Gegenftand, Mittel, alles ift verfehlt und aus. Wiffen , zu welchem Bweck man Dinge brin= gen foll, bas ift nicht genua; fonbern man muß auch verfteben, fie babin einzulenten. Diefe Gin= lenkung ift schwer, und die Sauptfache besteht ba= rin, daß man die immer zu fcnellen, gu ubereil= ten Bewegungen zu vermeiden, durch Krummungen Die übertriebene Geschwindigkeit ber geraben Binie mindern, und, weil fie die allerfurgefte ift, ben Beg gu verlangern und Beit zu verlieren miffe. Richts ift fo Schnurentgegen ber Schwarmeren, bie alles aufein= mal und im Augenblicke thun, und immer vor Un= gebuld berften will. Folglich konnen Sie überzeugt fenn, bas Schwarmeren und Staatsverwaltung fich einander widersprechen, und bag man fogar benm Ginlaufen in ben berühmten Safen der Gvibeng, wenn man felbigen vor fich liegen fieht, fich niemale Sturm und Strom fo überlaffen muß, daß bas Schiff übergeworfen werbe. (\*) Die Sauptfa= che ift, daß man einlaufe, aber nicht eber, bis man tann.

9. Das ift wohl wahr; boch wenn man Zeit verliert und so oft und so viel Behutsankeit bis zum Ausschweisen anwenbet, kommt man gar nicht bazu, Gutes zu thun. Die Umftanbe andern, unvermuthete Borfalle ereignen sich, und wir bleiben mit ber Reue zuruck, die Gelegenheit verfehlt zu haben.

R. Ich habe Ihnen nicht gesagt, bag man ben einer Windstille eben so Schiff und Segel wenden muffe, als mitten im Sturm. Alles läßt sich übertreiben, und alles Uebertriebene ist ein Fehler; aber die Wurzel von Mehr und Weniger bleibt benuch in ihrer Wurde: Nichts auf einmal. Um nicht in Grund zu laufen, muß man alle heftige Stoße vermeiben, die Bewegungen einschranken und in die Hohe fahren.

D. Das ift frenlich nach Befchaffenheit ber Umftanbe

<sup>(\*)</sup> Que le vaisseau fasse calotte.

alles mahr; überhaupt scheint es mit aber boch, bas man ber Ratur ihren Lauf laffen muffe.

R. Ja! ihr ift am wenigsten zu trauen.

P. Der Ratur ift nicht zu trauen?

R. Frenlich nicht! Sind Sie benn bieber noch nicht einmal inne geworben, bag wir schulbig find ihrer zu huten, anstatt baf fie sich die Muhe geben sollte unserer zu warten.

P. Ist das wohl Ihr Ernst?

R. Allerdings. Die Ratur ift etwas unermegliches, unumsitranktes und ein wurdiges Werk ihres gros fen Urhebers; und wir? was find wir! Burmer, Staub, Nichts im Bergleich. 3mar bleibt bie Ra= tur ben Gefegen bes Schopfere treu innerhalb bes ihnen bestimmten Beitlaufs; aber eine folche Die= berherftellung bes Gleichgewichts find wir nicht im Stanbe abzuwarten; bagu find wir gar zu flein. Fur fie find Beit, Rauln und Bewegung nichtes Und fehlt es aber an Augenbliden und Duge. Gin Bundniß mit ber Ratur murbe daher gar gu un= gleich fenn. Unfer Beruf ift mit ihr gu ringen und gegen fie gu fampfen. Geben Gie rund um fid berum. Jene gebauten Relber, bie fremben in unfern Boden gepflanzten Bewachfe , bie Schiffe , bie Frachtwagen , bie gezahmten Thiere , bie Baus fer , die Strafen , bie Bafen , bie Damme find lauter Berfchangungen, woraus wir gegen fie ftrei= ten. Alle Unnehmlichfeiten bes Lebens, und bens nahe unfer Dafenn felbit ift ber Preis biefes Gieges. Mit unferer fleinen Runft und Bernunft . bie uns Gott gegeben hat, ziehen wir gegen die Ratur gu Felbe, liefern ihr bas Treffen , unbes gelingt und oft ben Plag zu behalten und fie gu überwinden, indem wir ihre eigenen Rrafte gegen fie brauchen. Gin wunderlicher Rrieg, worin ber Menfch ale ein mahres Chenbilb feines Chepfers ericheint \*)

p. Mein herr Ritter, mas Cie mir jeht gefagt haben, wirb mir viel Unlaß geben barüber mehr nachzus

<sup>(\*\*)</sup> Das Rathsel des Widerspruchs in der ganjen Stelle liegt in der leichten Frage, in

benken; gleichwohl muß ich Ihnen gestehen, baß ich mir ein ganz ander Spfrem gemacht habe. Ich glaubte namlich, daß die Natur, wenn man ihr ben Willen ließe, von selbst alles zum Gleichges wicht brächte, weil solches der ursprunglichen Einrichtung der Dinge und des Menschen am angemessenschen ware; daß es eine nothwendige und zussammenhängende Ordnung gabe, die sich von selbst sinden und leicht wieder herzustellen senn müßte, wenn ihr die Menschen nicht immer Gewalt angethan, und durch tausend Kunste ihr hindernisse in den Weg gelegt hätten; daß man also blok durch die dren Baupt Srundgesese, Natur, Frenseit, Gleichgewicht, hoffen könne die wahre Glücksselfelt zu erreichen.

R. Nichts ist wahrer; nichts ift falfcher. Daß bie Natur, sich felbst überlassen, zum Gleichgewicht strebe, ist eine einteuchtende Wahrheit in den Augen des Metaphysiters, (weil ein Speculant sich fast so groß und unermeßlich denken kann als die ganze Natur), es ist eine Mahrheit, weil Ursachen und Wirkungen in die Augen fallen; man bringe

welchem Verstande die Natur uns überlegen sen und in welchem Verstande wir ihr? gewachsen sind. P. M. ih. Zur Erläuterung kann folgender Zu-

Jur Erläuterung kann folgender Jufat nach dem weisen Philo dienen:
Der Patriarch, welcher seinen Bruder
schon im Mutterleibe untertreten hatte,
neigte sich vor ihm siedenmal auf die Erde, da er ihm mit 400 Mann entgegen
kam — aber er rang mit dem Engel, dis
die Morgenröthe andrach, und durch seinen Sieg erhielt er den Segen eines neuen Namens; "denn er hat mit Gott und
Menschen gekämpft und war obgelegen"
1 Buch Mose XXXII, XXXIII. Hos, XII.
3. 4.

aber nicht bie gange ber gum Bechfellauf nothigen Epoche in Rechnung, man bebt die Ungleichheiten burch Compensation, und bedient sich Mittelvera haltniffe, die nirgende als in ber Speculation exi= ftiren. Der gange Gas wird aber falfch, fobalbes gur Musfuhrung fommt, weil ber Menfch im San= beln so klein und schwach wird als ein Thier von funf Rug naturlider Beife ift, und weil man alsbann bas Gebrechliche feines Baues, ben furgen Raum feines Lebens, Die Abhangiafeit feiner Be= burfniffe von Augenblicken, bas Sockerichte ber Fleinsten Unebene fühlt, nichts zu compensiren im Stande ift, nichts berablaffen fann ohne zu leiben ober zu fterben. Mienn wir jest biefe Grundfase auf die Theorie bes Getreibes anwenden, fo ift es frenlich wahr, bag ber fich felbft überlaffene Rornpreis ins Gleichgewicht zu fommen fucht. Midits ift mabrer, als bag die Frenheit bes Sans bels allenthalben Getreibe ausstreuen wird, wo Gelb und Confumtion ift. Nichts ift ber Theorie nach mabrer, weil alle Menschen bem Gewinn nach= jagen, und hierin bestand ber gange Lebrfas. Ben ber Musführung hingegen ift wohl zu merken, baß ein physischer Beitraum fur bie Poft notbig fen, um bie Briefe von einer Stadt, bie an Getreibe Mangel hat, nach einem gand, wo Borrath ift, au übermachen. Es gehort wieberum ein Zeitraum gur Berfuhr, und wenn dazu vierzehn Tage nothig find, die wirkliche Behrung aber nur auf acht Eg= ge reicht; fo ift die Stadt eine gange Boche lang ohne Brob, und eine Boche lang gu faften ift gu piel für einen Brobwurm wie ber Denich, bal er nicht barüber verhungern follte; und hierin bestand gar nicht bie Mufgabe. Das Theorem ging feinen Wea; aber bas Problem blieb in ber Mache. Wir muffen alfo nicht ber Matur bie Gorge unferer Lay = palien überlaffen; fie ift viel zu vornehm bagu. Ihr gebuhrt die Aufficht ber großen Bewegungen . ber großen Ctaatsrevolutionen, ber langen Beit= laufte, die Regierung ber Geftirne und Elemente. Die Politik hingegen besteht lediglich in ber Diffenfchaft, ben augenblicklichen Birkungen außeror= bentlicher Urfachen porzukomm en ober auszuweichen : weiter geht fie nicht; benn große Revolutionen find ichlechterbinas ein Bert ber Natur. Menfchliche

Reaft, und ber Menfch felbft ift bier nicht ber Urbeber, fondern vielmehr bas erfte Bertzeua.

D. Nach Ihrer Meinung alfo gehören die großen Mors ter Ordnung, Ratur, Frenheit, Gleichgewicht,

nur zu aroßen Ungelegenheiten.

R. Gleichwohl freuet es mich berglich zu boren, baf fie in jebermanne Munbe fo gelaufig find. Biffen Gie auch, mas bas bebeutet?

D. Mein.

R. Es ift bas Beichen einer großen Meerftille und eis nes gunftigen Binbes; benn unter biefen Umftanben hort man ben ben Schiffsleuten eine abnliche Sprache. Das allgemeine Gluck oon Europa, und bas befondere Glud Frankreichs hat ben Grundfas, "ber Ratur ihren Cauf gu laffen" auf bie Bahn gebracht; ein Ginfall, ber unfern Borfahren nicht in ben Ginn tommen tonnte, benn ihre gange Lebensart bestand barin, die Segel einzuziehen und ben Wind genau zu faffen.

D. Werben Gie mir aber nicht einraumen muffen, baß bie gegenwartige Gluckfeligkeit und Ruhe in Europa zum Theil eine Folge berjenigen Ginfich= ten find, welche bie Schriftfteller bis unter bas

Bolt ber Rationen ausgebreitet haben ?

R. Dber auch, daß biefe Schriftftellerideen, die Fren= heit felbige auszubreiten , die Leichtigkeit Gebor au finden, ber erlangte Benfall und bie Mufmun: terung barüber zu benten und bavon zu fchreiben, eine Wirkung ber Rube, ber Wohlfahrt und bes gegenwartigen Gluckstandes von Europa find. Bablen Gie felbst bieg ober jenes.

P. 3th werbe mir Beit laffen biefe Frage zu entichei= ben. Glauben Gie aber nicht, bag wir weniaftens einen guten Fortgang machen, bie Urfache mag

fenn welche sie wolle ?

R. Id glaub es.

P. und haben Gie nicht bie Boffnung, bas wir gu einer einfachern Ginhebung ber öffentlichen Steuern, zu einer verhaltnißmaßigern Schagung ber Abga= ben, zu ben Ginkunften, gu einem einformigern Tariff und feiner Berfegung an bie Grengen 2c. 2c. furg, gu taufend Berbefferungen mehr, welche noch gefchehen muffen, mit ber Beit gelangen werben ? R. Wenn - aber ba fommt ber Marquis.

Bentage gur Renigsberg. Beitung 1775. Rr. 92,

Summarischer Begriff ber Gesprache über ben Getreide = Handel, vom Uebersetzer ber ba= bin gehorigen Beplagen.

REM POPULI TRACTAS! Barbatum hace crede Magistrum

Dicere, sorbitio tollit quem dira cicutae, QUO FRETUS? DIC HOC — —

Perfius.

Eine faft uneingeschrantte Freiheit bes Rorns bandels wurde 1764 in Frankreich edictmagig, und dadurch die gange Ration gleichfam fur mundig (a) erflart. Ochriftsteller, welche fich das Anfeben gegeben hatten, der Sachen fundig ju fenn, welche zugleich in dem Ruf recht. schaffener Manner funden, und deren Darthenganger fich ben neuen Ramen ber Exportiffen (b) erworben, batten diefes Gefet auf Die Bahn gebracht, und die gute Abficht wurbe mit einem Muth, Gifer und Rachdruck, die außerordentlich ichienen, durchgefest. (c) 2118 Muffer eines Gefetes, das feinen Urfprung Philosophen und Patrioten zu verdanken hat, verdient es eine Epoche in unferm Sabrbunder. te gu machen. Es ift eine Urfunde ohne ihres gleichen; (d) es ift die Morgenrothe des icho.

<sup>(</sup>a) S. 243 = 247. (b) Exportiftes S. 208 : 216.

<sup>(</sup>c) S. 91. (d) S. 250.

hamann's Schriften IV. Th.

nen Tages, (e) ben weiland Platon verhei.

Krenheit bes Getreibehandels! Der Dialogift überfest den Inhalt diefer bren Wor. te in folgende Declamation und Brefovouse des wohlgeliebten Monarchen :,, Eure Treue, meine Bolfer! hat endlich mein Bertrauen ,fo febr verdient, daß fein Berdacht es weieter bennruhigen fann, und ich nicht mehr no. ,thig habe, eurentwegen auf ber but ju fenn. .. Werde ich euch funftig feben Rornmagazine an-"legen, Getreide verführen und aus dem Land Schicken : fo weiß ich , daß euch bloß der Trieb geiner weisen Emfigfeit ju einer behaglichen Selbfferhaltung belebt , und daß es euch eben No wenig an Leichtigfeit als Bereitwilligfeit "fehlen wird, den öffentlichen Bedurfniffen und Staatsunfallen abzuhelfen. Guer Ueberfluß, anffatt ben mir Eifersucht zu erwecken, wird der unablaßige Gegenstand meiner Gorgen und Buniche fenn. Ich fürchte weber Dif. "brauche noch Monopole, weil ich beide allent. "halben gu unterdrucken im Stande bin. Die-,mand in meinem gangen Ronigreich ift fo groß, "die Thatigfeit der Gefete hindern ju tonnen; ,niemand fo flein und verborgen, der Wach. , samteit meiner obrigfeitlichen Personen zu ente

<sup>(</sup>e) 247. 253.

"gehen. Meine Macht breitet fich überall frep "aus, durchdringt alles, und das Vermögen, "der heiland meines Volks zu fenn, ift ganz "in meinen handen, u. f. w. (f)

Jammer und Schade, daß ein solches Gefet, gleich jener Helene, dem Wunder und
Fluch Trojens, (g) gar zu schön ift, mit dem
ganzen Geist der übrigen Gesetzgebung gar zu
fart absticht und der Sprung von einem verjährten Mißtrauen zum äußersten Gegentheil zu
plötzlich geschah. Außer diesen zufälligen Unvollkommenheiten beweist der Verfasser nicht nur
theils aus dem Zeugnisse sehlgeschlagener Erwartungen, theils aus dem Zusammenhange der
natürlichsten Ursachen, daß

- 1) eine Stockung des innern Umlaufs,
- 2) die Gefahr einer Sungersnoth ben jeder mittelmäßigen Ernte, und
- 3) der gänzliche Ruin des Ackerbaues in Frankreich, unvermeidliche Folgen des Edicts fenn
  muffen, sondern zeigt auch zum Ueberflusse, wie
  dieses drenköpfige Ungeheuer durch einen nach harmonischem (h) Verhältniß ben der Ausschhr steigenden, und ben der Einfuhr fallenden Impost
  gleich in der Geburt der schönen Urkunde hätte
  erstickt werden können, auch der Unterschied

<sup>(</sup>f) ©. 251. 252. (g) ©. 82. (h) 310.

zwischen rohem und fabricirtem Getreibe, z. E. Mehl, Starke, Rudeln, Backwerk, zc. nicht ganzlich übersehen werden follen. Dieß ist der Inhalt des achten oder letten Gesprächs (i).

Redefiguren und Gleichniffe find feine Grun. be. Ein anschauender Blick in die innere Rae tur ber Dinge ift ber einzige Schluffel ibrer Erfenntniß. - Mannigfaltige und erhebliche Rachtheile bes Getreibes jum Sandel fowohl beum Ein . als Berkaufe , woraus folgt , daß Brod in der Reihe menschlicher Bedurfniffe, gleich ben Elementen, oben an fiebe, aber umgefehrt in der Wagschaale des Sandels -Apologie ber frangbfifchen Schwarmeren. -Ungeachtet jener umftandlich zergliederten Rach. theile erklart fich der Berfaffer gegen alle Erwartung des andächtigen Prafidenten und zur Berzweiflung gebrachten Marquis fur eine frene Ausfuhr bes Getreides aus Grunden, Die meber mit ben naturlichen Ibeen noch übernaturlichen Chimaren ber Erportiften einerlen find. Inhalt bes fiebenten Gefprachs (k).

Bergleichung des Sully und Colbert — Roth. wendigfeit und Schwierigfeiten, den Grund des Ueberflusses zu bestimmen, der beym Getreid

<sup>(</sup>h) 6. 165 · 226.

<sup>(</sup>i) 6. 227. · 314.

ein Gegenffand ber Ausfuhr werden fann -Zweifel, daß Frankreich, im Gangen gerechnet. au viel Korn baue. Gelbft dief eingeraumt, ware ein schlimmes Zeichen ber Entvolferung -Die gange Aufgabe in zwo einfaltigen Fragen aufgelost: 1) Mit es beffer fein Getreide gu vera faufen oder in den Fluß zu werfen ? Das lette ift bor 1764 in Frankreich der Wandel nach paterlicher Beife gewesen. 2) Ift es beffer ben aleichem Breife feinem Bruder ober feinem Reinde Brod ju überlaffen ? Diefes lette wird feit 1764 burch das Evangile du jour, oder Edict des fregen Rornhandels erfüllt. - Frangofie fche Rlugheit in ber Che, als ein nachahmungs. wurdiges Mufter fur den Staat. Durch Frenheit und nicht durch barbarische Zwangsmittel laßt fich die gute Abficht erreichen, daß den Landeskindern ihre Ernten nicht untreu merben und über ihre Granze gehen. Gelbft bas Rerbot fremder Manufacturen bient zu nichts. als ein Bolt in ben Keffeln ber Unwiffenbeit und Geschmacklofigfeit zu erhalten. Inhalt bes fechsten Gespräche. (1)

Einführung des Prasidenten, als der dritten redenden Person — Borzug der Manufacturen vor dem Landbau — Inhalt des fünscen Gesprächs. (m)

<sup>(1)</sup> S. 127 : 164. (m) S. 68:126.

Ueberfichtigfeit der frangofischen Schriftsteller im Beobachten und Bergleichen , ihre Uebereis lung im Unwenden und Schließen - Beift der Sparfamfeit ift den Mepublifen eigen und den Manufacturen gunftig - Lurus der Monarchis en ift das Uebergewicht aller Imposten, Urfache und Wirfung zugleich jeder Plackeren sowohl in ihrer Unlage als Ginbebung. - Bortbeile ber Schiffahrt, des Sandels und Geldwechfels; burch fie bluht der funftliche Fleiß ben aller Theurung ber Lebensmittel - Garderobe, bas Element eines Marquis; fein Staats . und Wirthschaftsgeift in Diesem Sach wird ein Soch. verrather und Meuchelmorder des schonften Edicts - Sofratische Rache, benjenigen wider feinen Willen jum Soren ju bringen, bon bem man erft jum Reden gezwungen worden. "Wer nichts "mehr als laffern und hecheln fann, ift ein "Thor und der allerverachtlichfte Menfch; denn "nichts ift vollkommen in der Welt und alles "fo lange gut, bis man bas Beffere fennt." Diemit schließt fich das vierte Gesprach. (n)

Des achten Philosophen Grunde sind Zweisfel, und seine Ueberzeugung artet niemals in Berstockung aus — Setreide, als Waare bestrachtet, gehort zum Handel und zur ofostonomischen Gesegebung, als Materie

<sup>(18) 70 = 93.</sup> 

ber erften Rothdurft aber gur Volitif und Staateverwaltung. Aus bem Unterschiebe Diefer beiden Gefichtspunkte entfieht eine gang verschiedene Ordnung der fich darauf beziehen. ben Dagregeln. In fleinen Staaten, bergl. es fo viele in Italien giebt, und aus benen die großen Monarchien, als Frankreich, gufammengeschmolzen find, ift das Getreide lediglich eine Staatsfache, gehort zum Rriegsgerath, erfordert Magazine, ic. Daber baben die alten Gefete in Frankreich bloß diefe politische Begiebung, und ihre Weisheit ift ber damaligen Beit und Ecge angemeffen. - Bur Unterfuchung diefer Theorie wird Genf jum Ben. fpiel eines fleinen Staats gewählt, ber gar feinen gandbau bat; fondern auf dem Manufacturfleiß beruht - Mufter eines Kornmaga. gins an dem Bettelfact des heiligen Capuciner. ordens - Solland dient jum Benfpiel ei. nes mittelmäßigen Staats, und zwar von unfruchtbarem Boden. Sier wird bas Ge. treibe zu einer Manufactur, und findet allein eine mabre Frenheit des Kornhandels fatt -Inhalt des zweiten (o) und dritten (p) Be. fprachs.

Der Berfaffer ift ein Augenzeuge der hungerenoth gewesen, die vor gehn Jahren zu Rom

<sup>(</sup>o) S. 20:47. (p) S. 48:69.

und zu Neapel geherrscht hat. Seinen Anmerkungen zufolge ist diese Landplage kein allgemeines Uebel; sondern vielmehr ein allgemeiner Antheil an dem Schickfal einiger Unglücklichen. Das allgemeinste Uebel der menschlichen Natur und Gesellschaft besteht in einem Misverstande der Vernunft und Erfahrung, unserer Wegweiser, in einem Aberglauben an übelverdaute Grundsätze und unschickliche Beyspiele, im Nisbrauche der Anwendung — —

Renner attischer Scurrilität und horazischer Nasenweisheit werden diese Gespräche den Schaumunzen des ehrwürdigen Alterthums gleich schäßen, und ihren gemeinnüßigen Inhalt allen Fleuretten verbuhlter Schöngeisteren über astronomische und optische Theorien vorziehen. Der Exbürger von Genfwagte es, der cantablesten Nation alle Fähigseit eines musikalischen Gehörs abzusprechen; des Ritters Zanobi ganzes Persistage (im heiligsten Verstande dieses Grundworts (9)) läuft gar darauf hinaus, sie,

<sup>(</sup>q) Le PERSIFLAGE est à mes yeux la décomposition des objets imposans et réduits à leur juste valeur. Siehe sen Discours préliminaire zu Mes

Die nielleicht querff in den Gebeimuiffen welfcher Braftif eingeweiht, und weit und breit burch Manke und Projecte berühmt worden, faft eis ner ganglichen Untuchtigkeit gur gefunden Do. litif ju geiben, ungeachtet von bem Wein bes Bornes ihres Geschmacks alle Bolfer taumeln, die Bidder auf Erden fich in ihre wider und übernaturlichen Ibeen über die finnlichften Un. gelegenheiten der Beerden verliebt haben , und ber berricbende Bon - fens, nach bem Zeugnife fe feines neueften Propheten und hochften Drie. flers, nichts als eine in Spfiem gebrachte Un. wiffenheit ber naturlichsten Urfachen ift, eine Unwiffenheit, gleich der neunten Plage agpytifcher Kingerniß. Doch funftig vielleicht mehr von biefem apokalpptischen Thier, als feit bem Gn. fem ber Ratur nicht zur Welt gefommen ; benn ift Frenheit des Kornhandels fcon die Morgenrothe eines ichonen Tages, welches innaffen Goldalters Borlauferin wird nicht erft die Krenbeit zu benfen , und ihre Gewaltthatigfeit fur die deutsche Gelehrtenrepublik werben !

Fantaisses in ber Collection d'Héroides et piéces fugitives, etc. etc. Tom, II, p. 103.

Benlage gur Konigeb. Zeitung. 1775. St. 93.

Fragment eines Programms oder Zuruf bon der Eule.

NOX DUCERE DIEM VIDETUR — — et illud quidem etiam et hic notum,

Die beutsche Belehrtenrepub.

AVIUM voces volatusque interrogare.

Tacit, German, cap. XI, X.

lif. Ihre Einrichtung. Ihre Gestehe. Geschichte des letten Landtages. Auf Befehl der Aldermänner, durch Salogast und Wlemar. Herausgegeben von Alopstock. Erster Theil. Hamburg, gedruckt ben J. E. E. Bode, 1774 S. 448 in 8. außer der Nachricht von der Subscription S. 6. und dem Verzeichnise der Subscribenten, Beförderer und Cols

lecteurs. S. 64. Weil die letterem S. 70. angehångte Unfündigung, daß der andere Theil im vorigen Februar auskommen sollte, bisher noch nicht erfüllt worden ift, so kommt

E. 13. es mir zu statten, das Verhältnis der Salfe te zum Ganzen, nach dem Hesiod, (a) zu 24. schäßen. Die Länge der Leser hat sich zwar von Aftracan bis Lissabon erstreckt; aber 124. die bessere Breite der Urenkel und "die

<sup>(</sup>a) Νήπιοι ε'δ' 'ίσασιν 'όσω πλέον 'ήμισυ παντός. Op. Lib, I. v. 40.

Dauer der Wirkung" wird erft den "Meifter" loben und "fein Berk schüßen gegen S. 167.
"die Leerheit, die Fühllofigkeit und die spiß"findige Denkungsart arger Gesellen."

In feiner Gelehrtenrepublik ift so viel entdeckt und erfunden worden als in der deutschen. Dieser an, nehmungswürdigen, für jeden Patrioten höchsterfreulichen und tröstlichen Glaubenswahr, heit geht es gleich manchen andern, troß der Bolke historischer Zeugnisse und Beweise von der Gewisheit des Ruhms, den wir haben sollten und dessen wir ermangeln. Daher kommt jene Seltenheit solcher Biedermänner, die es für ihre Pflicht halten Sorge zu tragen, daß der deutschen Gelehrtentepublik durch Ueberschähung der Ausländer und Geringschähung unferer selbst kein Unheil widerfahre.

Diese "patriotische Sinnebart" ist wohl das erste und entschiedenste Verdienst des Verfassers; hatte ihn aber allein nicht einer so großmuthigen Unternehmung fähig gemacht, wenn sie nicht, statt fruchtloser Schmarmeren, mit "Scharfsicht vereinigt" und von einer so überiegnen Vertraulichkeit mit dem Rationalgeiste der Deutschen, ihren Sitten, Alterthumern, und Den kmalen unterstügt wäre, daß "alle Blinger, Drepschrittseher und Bewunderungssieche" dieses entschiedene und ausgemachte Verdienst

12.

123.

86.

TOR.

faum verfennen fonnen. Ihm hat Deutsch. land ben erften Berfuch einer achten Gprache lebre zu verdanken, und er hat mit fo viel grundlicher Ginficht und reifem Urtheil uber ihre Urt und Eigenheit feine Erftlinge ge. weiht, daß man fich einen erwunschten Fort. gang fur diefes wesentliche Opyavor und Kpirneion einer Gelehrtenrepublit verfprechen fann. Das britte entschiedene, ausgemachte und gugleich gemeinnubige Berdienft endlich befieht barin, daß ber Berfaffer nicht nur die aus. gesuchteften Proben von dem Unterschiede ber beutschen Sprache nach ihren Zeital. tern, fondern auch die vortreffichften Du= fter beutscher Schreibart, faft in allen Gattungen berfelben und in allem moglie chen Umfange Dargestellt, mit eben fo S. 130, viel Runft als Gluck ber letten Sand.

Der Sach en und Zeit en Kundige haben nicht nothig von der Wichtigkeit eines Werks und der Weisheit feines Urhebers bestehrt zu werden, der in seinen antisen Darsstellung en lauter The orien einges webt, welche die innigste Beziehung auf den modernen Zustand unserer Litteratur haben, da man von einer Seite unverdrossen ist, über einige Schriftsteller Gewalt zu schrepen, weil sie die Analogie des Gebrauchs durch babylonische Verwirrungen und Gräuel schanden, ja allen Gehorsam der Wortsügung durch ein ärgerliches Beyspiel dithy.

cambifder Licens aufbeben, unterbeffen man bon ber andern Seite die noch großere Befabr lauft, Begriff und Gefuhl bon den Tugenden gefetter, mannlicher, thatiger Schreibart gu verlieren, und bas gange Ber-Dienft bes Stols zu einer mafferichten Deut. lichkeit der Rede ober flaren Durchfichtigkeit ber Bredigt vereitelt.

Wenn "Echards Rene" feinen andern Grund hatte, als vom Dichtreben geredet au baben : fo find mabrlich! Richtsichreis ber fo wohl diejenigen, welche fich an der Reinigfeit unferer lieben Mutterfprache aus unerkannten Dangeln bes Geschmacks, Frengeifteren der Mode oder vielleicht gar aus leis bigen Staatsranfen verfundigen, als diejenis gen irrigen Sterne (b) fur die Rachwelt ewig! verloschen werden, welche eine fluffi. ge, übertunchte, quangweisreine Untichambre. Catheber . und Cangelredfeliafeit aanabarer Le. fefucht fur ben beiliaften Beruf eines Schrift. fellers, und fur ihr bochftes But halten, ohne zu wiffen, woran die Schuld liegt, daß G. 141. Die Starfe ber Bedeutung und die Deutlichfeit nothdurftiger Rurge ihrem Auge eben fo meh thut, als bem Bogel Minervens die große Lichtmaffe ihres glunen Selms, und ber wetterleuchtende Stral am Stable ihres De.

149.

<sup>(</sup>b) Jub. v. 13.

berbaums. Was mich anbetrifft, so wurde ich allen meinen Zuhörern, wenn ich ein Ruffuf oder Nachtigall ware, allen meinen Zuhörern, sag' ich, wie auch Lesern, wenn sie nicht, wunscht' ich, Eulen waren, Rlopstocks deutsche Gelehrtenrepublif weit und breit empfehlen, um aus dies fer Urkunde die Urt und Eigenschaft ihrer Muttersprache auszuspähen, und daraus die Beredsamkeit, handlung und dasaus die Beredsamkeit, handlung und dasaus die Gere Schreibart, wie es sich gebührt, zu sieh diren. Diesenige Gattung, deren Stärke man einem der größten epischen und lyrischen Dichter am allerwenigsen zutrauen sollte, und S. 130. wovon das am meisten unerkannte Meister-

find fich über die Salfte der Ausführung er,

231. fireckt, gehört zum höhern Comisch en

des ganzen Werks, und macht es zu einem
Schausviel, dem kein anderes gleicht als die

126. Fabel felbft einer deutschen Gelehrtenrepublit. Bie dem Madchen, das aus dem Bade fteigt; so liegt ihm an das niedertrachtige Gewand eines Protocollen - Relationen-

156, und Actensudiers. Ja Jhm, (dem Buchs! dem Poetifer! dem Meimer!) hat es gelungen, den widrigdeutschen Gerichtsfipl in einen Minnefanger zu verwandeln, und bas Gefreisch einer Darppie in eine Sirenen ftimme!

Stolzer Arifides! leih' einem atti-

bier auf biefem Blatt mit bem Drenling berculischer Canglenfauft beinen Ramen, um dich je eber je lieber aus derjenigen Repub. lif verbannt gu feben, beren Grengfteine bu gefest von Liffabon über 3menbrucken bis Afracan nach alphabetifcher Me: E. 132. thobe. Die Reinigfeit beiner Sprache und Die Deutlichkeit beiner Schreibart bleib' im. merhin Bielen unberftandlich; aber Diefe demuthiae Sinnegart, Diefe vir. ailische Schambaftigfeit, Diese griftofratische Gelbfiverleugnung, Diefe lutheranische Lammfrommigkeit find mehr als ,,ein "reißender Wolf, der gange Beerden laft barer Thiere ober erzbummer "Sclaven (c) frift," ein gar zu grimmi. ger Sarcasmus auf ben Luxum unferer mo. narchischgefinnten Stuger, Die alle "Bect e. thaler" auf ben Mathen und Ranten ihrer Gallafleider verprablen , daß der leere Ra. ffen ihres Gehirns nichts als theoretische Spinnweben beift, unterdeffen ber reichfte und größte Scribent in gerlumpten "Plunder. ober

162. 142. 125. 43. 47.

<sup>(</sup>c) Der nachbrud bes horazischen servum pecus scheint mir barin ju liegen, bag nicht alles gabme Bieh gum Lafttragen beftimmt, und biefe Lafta barfeit ber nachahmer eine wirkliche Anecht= fcaft und chen hierin vom Kall bes bummften Diehe unterschieben ift.

"Bumphofen" und der Gesetzeber der enorz meffen und paradoresten Republik in gestörter Bacchantenfrisur, fanftmuthig und dem uthig einher gehen —

E. 25. ,Geb , Umphion! bu trinfft nicht aus "bem an inne (d), ber zu unfern Saup. o6. ten ift, und warmft bich nicht an unferm "Bollmond - Du lebft; aber pereat beine "Arifforepublif; - To duthe! To duthe! gr. "ichallt das allgemeine Bachterhorn auf ber "Zinne. Wo find die thracischen gungfrau. 163. .. en? - Drubeus bat noch dieg und jeunes innerhalb ju thun oder unterirdische Die "fiten abzulegen - und rathfragt ben Geift, 159. "der in ihm ift, über das goldene Abc, und braucht Jahr und Tag, die Lever feiner gerbaulichen , befeelenden Melodien ju fime ,men - Werden Galogaft und Wlemar, dum moliuntur, dum comuntur, es einen Sag "bollenden ? Werden fie die Steine lebendig "machen, die Staubhaufen (e) - -"Reldiager! faht uns die Suchfe , die fleinen , Fuchfe, welche unfere Litteraturweinberge "verderben (f) Eignnauer miset : fingen im Wech. ,felchor die Engel ber allgemeinen Rirche und "Die Philosophen fur die große Belt. 2Bir alauben die Urfache zu finden, warum "die Auferftehungen ber Albermanner

<sup>(</sup>d) Rad. Arabica: replevit. 1. Sam. XXVI. 16.

<sup>(</sup>e) Rehem. IV. 2. (f) Sobel. II. 15.

mer, ihre vier rubenden Unter: und 8. 162. "eilf mebende Obergunfte, ber tro. idene echarbiche Ton und ber band. werfemafige Bodebeutel eines ari. Atofratisch , republicanischen Dr. "bens, mitten unter bem Raufchen tau. "fendiabriger Eichen eine fo geringe ober "vielmehr eine fo widrige Wirkung auf uns gehabt haben (g) - Wir haben gar "feine. Das bringt und nicht wenig Bor-"theil, denken in ihrem Bergen die farten "Frengeifter bes beutschen Damens und Ge. "bluts - - Es thut mir leid um bich, ,mein Bruder Jonathan! ich habe große greu. "be an deiner Liebling Bidee gehabt und "dein dorniger Tugendweg, die Dar. "ftellung eines gelehrten Ideals zu erreichen, "ift mir fonderlicher gewesen, und hat mich ,mehr beluftigt als irgend eine ,,un rich tige "Unwendung falfcher Gage"; indem ich "mir fo manchen armen gapen im Geift born ,felle, bem bier wahr und richtig weder , falte noch warme Ruche fondern Schau: brode find, und fo manchen Bolten ben Jem Biel vorben fliegen febe. Frenlich find "Sprachennd Schreibart die große "Dolitit eines Schriftfellers-

168.

37.

<sup>(</sup>g) G. die andere Pofaune bes achtzehnten beumenischen Concil. p. 313.

Samann's Schriften, IV. Th.

"Aber was hat der Mensch von aller seiner "Muhe, die er hat unter der Sonne, es zu "senn; wenn es dem wahrhaftigen Manna, nicht gelungen, als hie und da unter den "hundert und zwanzigtausend Seelen, (h) die "nicht wissen Unterschied, was recht oder link "ist, und die an Dummheit unsern blinden "lastdaren Nachahmern der schönen Natur Trotz, bieten, verschlungen, verdaut, verstanden "und gefaßt zu werden! — —

Wenn Darftellung Theorie hat, fo weis ich nicht, auf welche fich die gange Da re fellung einer Republif grundet -Das adjectum bes Sauptbegriffs macht mit dem principio des Debenbeariffs eine großere Gabrung in wendig und Berwandlung auswendig als fein acidum mit einem alcali - Frenheit, fein aberglaus bisch Gemachte weder einer Regierungsform noch der Gefete - Bebn Worte fapienti fat - aber fur ein Dublicum, bas ein un. vermogender Gultan ift, Caufend und eine Racht - - Schmedt die pragma. tifche Geschichte einer Schildburgerrepublif -Wiehert jum Rafenrumpfen bemofritischer Sochfahrt und rafender - - - fchnaubt Bafilis. fen . fritisch zu beraflitisch en Thranen menschlich . gottlicher Empfindseligkeit - -

SOUTH CHARGE THE THE

<sup>(</sup>b) 30n. IV. 11.

fenchte, Sabrleintban fcwigende oculi patrantes . himmlisch . sompathetischen Taubenwonnegefühle - - Dutifche Große bes Dobels. phofische Grofe ber Altfranten - Die. fer horizont muß die Berhaltniffe ber Ginrichtung und die Bobe ber Grundfage beffinmen - - Varaquay - mit ber brenfachen Rrone - - ju Nicht, ju Richt, ju Nicht machen (i) - - Rramer, Rrittler, Rlecter ! Deutscher Gelehrten fraat nach ben Bugen des Tacitus (k) --- DEUS nobis - oria - Diefes Fragment vielleicht gu ergangen, um dren Biertel gu verlangern und Diis, Commilitonibus et Avibus Faustis einmal zu vollenden. Gefchrieben im Leerfal Dom. XXII, post Trin. a. c. D. M . b.

<sup>(</sup>i) Beses. XXI. 27. (k) Reges ex nobilitate, Duces ex virtute sumunt. Nee regibus infinita ant libera potesias; et Duces exemplo potius quam imperio — admiratione praesunt— neque animadvertere, neque vincire neque verberare nisi Sacordotibus permissum— Nee rubor inter Comites adspici, Gradus quin etiam et ipse Commitatus habet judico ejus quem sectantur Magnaque et Comitum aemulatio— et Principum, cui plurimi es accerrimi Comites. Haee diguitas, he vires — in pace decus, in bello praesidium— Gormania, cap. VII. XIII.

Bent. zur Königsberger Zeitung 1775. St. 94. Rleiner Versuch über große Probleme.

Sed num alio genere furiarum Declamatores inquietantur, qui clamant: Haec vulnera pro libertate publica excepi, hunc oculum pro vobis impendi, date mihi ducem, qui me ducat ad liberos meos —

Der alte hammerschmied in seinem Armsessel, mit seiner ruhigen Gebärde und dem heitern Gesichte, soderte seine Schlasmuße, brach das Gespräch ab, und schickte seine Kinderzu Bette. Er umarmte den Philosophen, als die Neihe an ihm war gute Nacht zu wünschen, und sagte ihm ins Ohr: "Es würde mich "nicht verdrießen, wenn in der Stadt "zween oder dren dergleichen Bürger "wären, wie du; aber ich möchte nicht "darin wohnen, wenn sie alle so däch "ten." a)

Fabricius Bejento (b) wars, der die Jrthumer der Meligion und die trugliche Wahr-

<sup>(</sup>a) Siehe in Samuel Gefinere Schriften V. Theil: Die Unterredung eines Vaters mit seinen Kindern, von der Gesahr sich über die Gesetze wegzusetzen,

<sup>(</sup>b) Fabricium Veientonem — qui multa et probrosa in patres et sacerdotes composuisset in libris, quibus nomen Codicillorum dederat - NERO - Italia depulit et libros exuri justit, conquistos lectitatosque dones

fagerwuth aufdeckte, womit Priester die ihnen oft selbst leider! unbekannten Geheimnisse, mit Frechheit gemein machen. Der Verlust dieser heiligen Urkunde ist nunmehr so gut ersest, als das Fragment des Petrons ergänzt, und wir haben zum System der Natur auch ein Codicill der gesunden Vernunft. (e) Der Ranon des Evangile du jour ist vollendet, und Pan kann fröhlich singen das Terédescu.

Alle Kinder fommen ohne den geringsten Begriff auf die Welt; unsere ersten Gotteslehrerinnen sind (d) — — Ihr Männer dieses Ueons! fepd keine alten Weiber; sondern werdet wie die Kinder. (e) Durch diese Wiedergeburt der reinen Bernunft sind Gesetz und Propherten erfüllt.

"Die Philosophie schweigt, wo das Gesetz

nicht Menschenverstand hat," und nach einer alten Sage (1) schreyt kein Geset so laut, als

eum periculo parabantur: mox licentia habendi oblivionem attulit. Tacit, Annal, Lib. XIV,

<sup>(</sup>c) LE BON SENS ou IDEES NATURELLES OP-POSEES aux IDEES SURNATURELLES. Detexit, quo doloso vaticinandi surore Sacerdotes mysteria, illis saepe ignota, audacter publicant. PETRONII SATYR. à Londres M. DCC, LXXIV. 8.

<sup>(</sup>d) Ibid. §. 30. 31. p. 22. (e) §. 190. p. 272.

<sup>(</sup>i) §. 151. p. 203. §. 52. p. 45.

das stumme Benspiel. Thrannen und Priesser haben aufgehört, und die Millionen und Legionen werden es auch bald, Narren zu seyn. Daher ist es kein Wunder, wenn die Philosophie auf den Dächern predigt, und Wahrheiten declamirt, "die nicht für Nars"ren gemacht sind" und daß die bisher verborgene Weisheit des Bon-sens in überschwengsliche Klarheit ausbricht.

Der Prediger dieses neufränkischen Lichts seit nichts als ein Minimum (g) von Menschensversand zum Voraus, das heißt: "nur so viel "von dieser Seltenheit, als nöthig ift, die "faßlichsten Wahrheiten zu erkennen, die ausgenscheinlichsten Ungereimtheiten zu verwerfen, "und die handgreistichsten Widersprüche zu ems"pfinden." Ich habe die Aufschrift meiner Beyslage aus einem kleinen französischen Fragment entlehnt, dessen Urheber (h) die gefunde Vers

<sup>(</sup>g) - - rien n'est plus rare que de voir faire usage du bon - sens, c'est - à - dire, de cette portion de jugement suffisante pour connoître les verités les plus simples, pour rejetter les absurdités les plus frappantes, pour être choqué de contradictions palpables. S. ben Unsang ber Présace.

<sup>(</sup>h) Entre mille sens celui seul nous paraît être ton qui nous convient le mieux et ce jugement dépend de notre génie, de notre esprit et de notre goût.

nunft durch ein Maximum unserer Elemente und Rrafte zu erklaren scheint. Es gereicht aber zum Nuhm der Kunst und ihres Zeitalters, durch eine petitionem principii minimi ein Scheis dewasser allerhöchster Stärke hervorzubringen, und damit alles Metall der tiessunigsten und erhabensten Materien und Wissenschaften, als Theologie, Politik, Moral, Gott, Staat und Menschen sind, welche nicht geschieden werden können, und deren Einheit das Maximum aller Geheimnisse anschauend und natürlich macht, in ihre idealische Eitelkeit, jene alte Gebährmutter aller Phänomene, six und fertig aufzuslösen.

Da die meisten Lefer von Geschmack bereits eingeweiht sind, Zweifel und kafterungen in den Antithesen und Apologen der Modeslerisen zu verschlucken, und es zu den allerliebsten Raivitäten allgemeiner Zahnbrecheren gehört, die

Done le BON-SENS me paraît être le produit de ces trois qualités occultes ou lieux - communs du jour.

Nous devons le génie à la nature, l'esprit à l'industrie et le goût à la sociabilité, cette condition esfentielle, sine qua non, de notre existence. Done le BON-SENS est une idée relative à la sphère de notre capacité et activité et au détail de notre situation. PETIT ESSAI SUR LE GRAND PRO-BLEME.

Grundvesten und formulas matrices der fleis nen lutherischen Kinder - und Engellehre zum Bubenpfahl ungestederter Schüßen zu machen; so entziehe ich mich, über die Conformität und Harmonie des nenen Codicills mit der theils negativen, theils hypothetischen Orthodoxie der neuesten Kirchenväter ausdrücklich zu seyn, und überlasse es der Menge usurpirender Monopolissen und Pächter der gesunden Vernunst, die Ungereimtheiten des metaphysischen Theismus, das verrathene Staatsgeheimnis des theologischen Ohrläppleins (i) und die neue Predigervöconomie religiöser Träber gegen den Grundssass (k) der leider! noch erst zu ersindenden nastürlichen Moral zu retten. —

Die Krankheit des alten diebischen Intendanten war nichts als ein Seitenstechen. Ein allwissender Encyclopädist, der in der Arznenskunst den erfahrnen D. Bisei und in der Schelsmenphysiognomie den gewissenhaften D. — überssah, erschien im Geist ohne Beruf, wie er voraussehen mußte, am Siechbette. Hier des tlamirte er troß den Furien eines Theaterstyrannen oder hyposritischen Priesters: "Unsglücklicher! mache geschwind fort,

<sup>(</sup>i) §. 59. p. 57. (k) Je fens et un autre fent comme moi; voilà le fondement de toute morale §. 170. 171. p. 242.

"daß du ftirbst — Stirb! und man sa"ge nicht, daß durch meine Runst und
"Bemühungen ein Ungeheuer mehr in
"der Welt sen." War die ganze Runst und
Wemühung wohl den Götterbissen (1) eines
Pfisserlings werth, gesetzt auch, daß sich der
Patient über diese Mummeren des neologischen
W-doctors von seinem hypochondrischen Seitenstechen ledig und gesund gelacht hätte?

Die gefundefte Vernunft ift nicht nur fer b. lich, fondern auch der fioischen Allmacht eines jungen Werthers in epicurifcher Rreuges. fcule am fabigften : wiewohl die Befundheit der Bernunft eher das newtor Veudos als die erffe Urfache ihres letten Willens zu fenn scheint. Wenn augenscheinliche Ungereimthei. ten und handareifliche Widerspruche einen See. lenschlaf beweisen, so ift es gewiß der groß. te Unfinn, das menschliche Geschlecht feverlich au beflagen, daß es so viel taufend Jahr, aleich Unmundigen, bon den Batern ber Religion nach ihrem Gelbftdunkel mit Peitschen gezüchtigt worden, und jum Erfaß tantorum malorum und Gluck ju fagen , daß wir majorenn worden mit Scorpionen gezüchtigt zu werden,

<sup>(1)</sup> Nigor - - TB's yag μυπητας θεων βςωμα έλεγεν είναι, Dio Cassius Lib. LX,

nach bem Rath ber jungften Erbichwamme, beren fleinster Kinger Dicker ift als des eitelften Predigers Lenden. Giebt es farfere Sympto. me des Unfinns, als dasjenige, was man eben ausgesvieen bat, wieder zu fressen, und fich nach der Schwemme in feinen eigenen Auswurfen zu malgen? Das beweist einen größern Mangel des Bewußtsenns, als nicht einmal Schwarz und Beiß, Ja und Rein, Mehr und Weniger unterscheiden ju tonnen? Wenn der Apollo du bon - sens fich feines eigenen Sinns im Bangen bewußt ware, wie tonnte er gegen Beroden beclamiren und ihren Geschmack ausberodifiren ; Sochmuth und Eitelfeit (m) dem auf ber gangen Erde gertheilten und gerfirenten Stamm Levi vorwerfen, und fich felbst das Sobepriefferthum des leviathans ans magen, alle brennende Altare und falte Ru. chen der Fetischen, und Sonnendiener, Ra. tional - und Sausaogen verschlingen, und feinen Bannftrahl fogar über die feligmachende (1) Philofophie der Froschmäufeler, Taubenframer, Wort. wechster, Tellerlecker und Traiteurs à la Pique-

<sup>(</sup>m) \$ 188 p. 267.

 <sup>(</sup>n) Οσοι δὲ σώζονται νῦν ἐκ φιλοσοφίας, διὰ τὸν Σωπράτη σώζονται. Juliani Epist. ad Themssiium Philosophum ex edit. Spanhemii, p. 264.

nic ichlendern , daß bom gangen Menfchengeschlecht faum ein fleines Ohrlappchen gerettet wird, und nichts als fieben (0) namhafte Sterne und Rronleuchter fur den oligarchischen Despotismum des AOFOC 29eos übrig bleiben ! - Siebe ein fleiner gunte bes phofischen Keuers, welche Cebernhaine und Eichenwalder übernaturlicher Ideen bat es zu Afche gebrannt! - ohne ein prometheisches Ploginm; weil ber gange Wurm bes bon - lens auf eine rohe Nhap. fodie, (p) ein Mumienragout, ein thneffisches Gränelgericht, ein petit foupe hinausläuft, ju dem ein avokalnvtischer Engel, im phyfischen Raturlicht fiebend, alle Bogel die unter dem himmel fliegen, und deren hoher Gefchmack (9) in einer unumschränften Leichtglaubigfeit beffeht alles zu verschlingen, was die Ausleger gefunder Vernunft fur ihr Intereffe halten ihnen weis zu machen, einladet -

Doch um diese Art des philosophischen Aussauss, der auf der haut ausblüht und das ganze Fleisch bedeckt, für rein zu erklären, den im Bauch dieses großen Fisches sebenden herrolden orthodoxer Religion ans Licht zu bringen, und das ganze Rathsel des Wortspiels

<sup>(</sup>o) Leucippe, Démocrite, Epicure, Straton, Hobbes, Spinoza, Bayle §. 204. p. 293.

<sup>(</sup>p) § 200. p. 291. (q) §. 169. p. 137. 138.

mit natürlichen und übernatürlichen Ibeen aufzulösen, ist die einzige Anmerkung hinlänglich, daß sich der starke Geist des theologischen Runstgriffes bedient, die entgegengesetzen Raturen eines Minimi und Maximi mit Einem symbo-lischen Character zu bezeichnen. Aus dieser Einsheit sich widersprechender, und gleich allen äusbersten Enden correlativer Elemente und Ideesen, und aus dem Gegensatz des Buch sie ab en sund Sinns entsieht jene zowarla und arazo-lusia, jene addivise und orzeitz dropeatur, wie jeder andächtige reser durch eine Substitution des beds und dires an mehr als einer Schriftsstelle ihren impliciten Verstand mit leichter Mühe herausbringen kann.

Wenn also nach S. 185. der Charafter des Menschen immer den Charafter seiner Bernunft bestimmt, und jeder Mensch der Schöpfer und das Urbild seiner ihm ge sun den Bernunft ift, so heben sich alle Lästerungen und Declamationen und Antithesen natürlicher und übernatürlicher Jdecen von selbst auf. —

Folglich war der Prophet des Naturlichts eben nicht blind, da er die Gegenwart der ersten Ursache leugnete; sondern sein Gesichts. Ereis war ein Gezelt schwarzer Donnerwolfen. Er fonnte den Durch bruch der Sonne nicht sehen; weil sie ihm im Rücken stand: aber er predigte laut, frey und recht die Attri-

buten ihres göttlich en Wiederscheins im Minimo jedes Dunstügelchens; weil die Bernunft, gleich der Götter, und Friedensbötin Fris, ein allgemeines Phänomen jedes gestunden Augapfels ist — Ich überlasse einem meiner jüngsten Freunde, der kein Spesculant, sondern ein eben so treuer als schlauer Selbsibeobachter ist, die Sehgesetze unserer Seele zu entwickeln, woran vielleicht ben den ewigen Misverständnissen unserer Bravi ordi und blinden Farbensplitterer mehr gelegen seyn sollte, als an dem Newtonismo im Neifrock eines verssteinerten Ovids.

Feurige Rohlen aber auf euer Haupt! ihr irrende Ritter U. E. F. — Berrather der euch
anvertrauten Geheimnisse der Majestät und
Menschheit! Klatschende Eimbeln religibser und
moralischer Leere! ihr leidigen Aerzte mit dem
Wasserglase, statt des herrlichen Kelchs—
mit dem Stein des Weisen statt des lebendigen Brods — mit der Schlange statt
des Fisches — mit dem Scorpion, statt
des mystischen Eys — Mit Stroh geht
ihr schwanger, Stoppeln gebährt ihr, Feuer
wird euch mit eurem Muthe verzehren. — Wenn
sie es aber sehen werden, so werden sie zu
Schanden werden im Eiser über die heiden;
denn Tophetistvon gestern her zugerichtet(r) ——

<sup>(</sup>r) Jef. XXX, 33. XXVI, XXX, 11.

Abien dem Leser und Apollo, auf den ich gedeutet, adien mit einem da Capo des liebens, und ehrwürdigen Papa: "Mein Sohn! "mein Sohn! es ist ein gutes Ropfkissen um die "Bernunft; aber ich sinde doch, daß mein "Haupt auf dem Kissen der Keligion und Gesche noch sanster ruhet — Kein Geräusch mehr "mit deinem Werkzeuge — \*) denn ich bedarf "der schlassosen Rächte nicht — — Aber "Herr Doctor, es ist eine so gute Sache um "den Casse — mit viel, viel Zucker!

D. M .. b.

Ronigeb. Beitung. vom 18. Dez. 1775. Satte.

Ueber die Erziehung zur Religion. Bon Joh. Aug. Röfelt 1775. S. 94. in 8.

"Man fieht feit einiger Zeit, sonderlich "feitbem Rouß eau's Emil unter uns befannt "worden, unfere Nation über das Erziehungs, "geschäfte in einer solchen Bewegung, und es

<sup>\*)</sup> Dis ille adversis genitus, fatoque sinistro
Quem pater ardentis massae suligine lippus
A carbone et forcipibus gladiosque parante
Incude et lutco Vulcano ad Rhetora mist,
Juvenal, Sat. X. 129, 132.

werden auf allen Seiten fo viele Borfchlage "zur Erziehung der Kinder gethan, fo viele "Projecte entworfen, fo viele gewöhnliche Teh. "ler oder Gewohnheiten gerügt, fo viele Lebr. und andere Bucher für Unmundige und ibre Erzieher geschrieben, so viele neue "Unffalten gemacht, fo viele neue Grundfage und Methoden angefundiget, daß es fich in einer alle Menschen nah angebenden Sache, "doch wohl der Dube verlohnt zuzusehen, ob ,man nur vieles geredet und geschrieben und "veranffaltet, oder ob man es auch gethan "habe? und was von allen diefen Grundfaken "und Borfchlägen wirklich brauchbar, was blokes Geräusch und was wirklich wahr, nut-"lich, bewährt gefunden worden fen". - Der Verfaffer hat fich in diefer fleinen lefenswurdigen Abhandlung auf einen Punkt eingeschränkt, ber aber die Sauptfache betrifft, und wovon außerft wichtige Folgen abhangen. Mongeau fcheint ihm zuerft in allem Ernft behauptet gu haben, daß man, fo lange die Seele ber Rinder noch nicht ihre Reife habe, bloß fur ihren Leib forgen, ihre Gliedmaßen, Ginne und Rrafte uben, an ihrer Seele aber nicht weiter arbeiten muffe, als baß man ihren Berfand bor dem Grrthum und ihr Berg vor dens Lafter bewahre. Ihnen auch Religion bengubringen, ware wohl erft die Frage, ob es im

achtzehnten Jahre nicht noch ju fruh fen. Cinige andere geben nicht fo weit. Sie geben gu, daß man mit Kindern etwas von der Religion reden moge. - Sie unterftuben ihre Mennung durch Grunde, Die icheinbar genna find, und durch folde hat fich feibft ber Berfaffer oder herausgeber des Ratechismus ber Sittenlehre für das Landvolf berech. tigt gehalten, den Rindern ihre Pflicht bloß burch Borhaltung ber guten Folgen, Die aus ber Tugend, und ber bofen, die aus ben laftern entstehen , einzuschärfen. Diefe Borfchla. ge aber find nicht nur ungulänglich gur Erziehung, fondern auch schadlich; und es ift außerst nothwendig, ja die heiligste Pflicht aller driftlichen Eltern, ihre Rinder frubzeitig, fo bald fich nur irgend Begriffe entwickeln, und man nur einigermaßen bemerkt, daß fie fcon einer Refferion fabig find, nicht nur mit Gott und der Ewigfeit, als bem Inhal. te der Religion befannt zu machen, fondern fie auch fo gu üben, und dazu zu gewöhnen, baß fie aus Liebe und Bertrauen auf Gott, unfern Bater und herrn im himmel, nicht aber aus blogen Grunden des Angenehmen, Rus. lichen und Wohlanftandigen handeln lernen. Dieg beift Ergiebung gur Gottfeligfeit. Durch Unterricht lernen Rinder bloß mit bem Ropf, ober nur gar mit dem Gedacht. niß.

miß. Erziehung aber soll sie eigentlich gewöhnen, nach und nach so zu denken und zu
handeln, wie sie es erkannt haben, nicht
bloß mechanisch, sondern fremwillig und aus
innerm Triebe. Alle Eltern, welche die Verheißungen der Gottseligkeit auch für dieses
Leben auf ihre Nachkommen fortgepflanzt wünschen, werden an dieser gründlichen und mehr
körnicht als sließend geschriebenen Abhandlung
Antheil nehmen, um vor der Quelle aller Jrethümer und Laster in den so unschuldigen,
aber übelverstandenen und ausgearteten Maximes incontestables beredter Sophisten auf ihrer Dut zu senn.

Bersuch einer Sphille über die Che.

Romm ich als ein Geist zu bir, So erfdrick nur nicht vor mir.

1775. S. XVI. 8.

Was der heil. Clemens von Alexandrien im 2ten Buche seines Paedagogi ra postua ris portus desta nennt, behandelt dieser Bersuch zum Theil mit einer Art, die eben so nabe an den alamodischen profanobsednen Geschmack und an die verjährte mysische Gnosin zu gränzen, als beiden zu widersprechen scheint. Die vermummte Verfasserin, welche, wie wir von gu-

ter Sand wiffen, nicht Sartwig, fondern Abele aunde beißen foll, nennt ihr opuleulum ein "Schaugericht gefischter Brrlichter, bas fich nicht "wie ein Galimafree genießen und verdauen "lagt." Dir erinnern uns hiefiges Orts vor vielen Sahren unter dem letteren Titel eine epithalamische Brochure gelesen zu haben, ohne bekhalb ben gegenwartiger auf die Beziehung eines wirklichen hochzeitgedichts zu ichließen. Es ift eben fo unwahr, daß diefer Bogen biefelbst ausgekauen, als daß er einen namhaften Reind des schonen Geschlechts oder einen beim. lichen Freund menschlicher Maculatur gum Berfaffer haben, oder das halbe Mabrchen die Allegorie irgend einer lebenden Autorfchaft in fich halten foll. Die Gibble weiht jum Schluß ihr Medufenbild bem Bufen einer Minerva-Afpafie, welche schwerlich unter unfern Tochtern des Landes zu fuchen, fenn wird. Un einer Fortsetzung diefes Bersuchs über bie Mnfterien überhaupt, fie mogen phyfi'o. logisch, oder religios oder fatifisch fenn, werden nur eingeweihte Lefer Theil uehmen fonnen, weil dem großen profanen Saufen alles lächerlich und abgeschmackt, ja gar anstoßig und årgerlich flingen und flappen muß, wie von Rechtswegen.

Benlage zur Konigeberger Zeitung. 1776. St. 6 - 10.

## Ueber den Styl.

Rachstehender Auszug eines Discours prononcé dans l' Académie Françoise par Mr. de BUFFON, le Samedi 25. Aout 1753. welcher dem funften Theil feiner Histoire Naturelle generale et particuliere à Paris 1769, angebangt ift, rubrt, fo wie er ift, von einem guna. linge ber, ber vielleicht noch mehr Jahre junt innigen Berftande ber Urfunde nothig baben wird, als ihn die lleberfetung berfelben Lage ober auch Stunden gefostet haben mag. Die Abeen in diefer fleinen Abhandlung baben alle das Geprage eines eben fo großen Schrift. ftellers als Beobachters, werden daber ben meiften Lefern, obschon weit gefehlt, gar ju metaphyfisch vorfommen, weil fie namlich bas Beiligthum der wahren Schreib. art und den Stol im boberen Berffande betreffen, nach dem wohlbefannten Spruch : Scribendi recte SAPERE est et principium et fons.

Es haben sich zu allen Zeiten Menschen gefunden, welsche durch die Macht der Sprache andere zu regieren gewußt: aber nur in aufgeklarten Jahrhunderten giebt es gute Redner und gute Schriftsteller. Die achte Beredsamskeit sest ein geübtes Genie und einen geschtissenen Berestand zum voraus. Sie unterscheidet sich weit von der natürlichen Fertigkeit im Reden, die ein bloßes Talent und Eigenthum starker Leidenschaften, geschmeidiger Werkzeuge und schneller Einbisdungskraft ist. Solche Leute haben lebhafte Empsindungen und Rührungen; daher theizten sie Begeisterung ihrer Gemuthsbewegungen Undern mit, durch den bloß mechanischen Einbruck höchst sinnsteher Aeuserungen. Der Leid vedet zum Leide; alle Züge und Zeichen leisten sich zu einer Wechselwirkung gemeinsschaftliche Husse. Denn worauf kommt es an, für den großen Haufen rahrend und anzüglich zu seyn? Worauf

kommt es ben ben Meisten an, um gereist und überführt zu werben? Auf eine heftige und pathetische Stimme, auf nachdrückliche und vielfattige Gebarben, auf fortströmensbe und rauschende Worte! Für die kleine Anzahl berjenigen aber, die ein festeres Gebirn, einen verseinerten Geschimack und einen geprüften Sinn besigen, gehoren Saschen, Gebanken, Gründe, nehst der Kunst setbige darzusstellen, zu schattiren und anzuordnen. hier ist es nicht genug die Ohren zu füllen und die Augen zu unterhalten; sondern man muß auf die Seele wirken, das herz rühzen und für den Berktand reden.

Der Styl ift also nichts als die Ordnung und Bewesgung, welche man feinen Gedanken mitzutheiten weiß. Wenn man felbige fest ineinander kettet und gleichfam zufammen drangt, so wird der Styl mannlich, nervig und kraftig. Laft man sie langsam aufeinander folgen, und geschieht die Berbindung vermittelst blober Worte, sie magen noch so zierlich seyn; so wird der Styl weits

fcweifig, fchleppend und fcaal.

Dieser Ordnung, in welche man seine Gedanken zu stellen sucht, muß eine noch allgemeinere Unordnung (\*) der Grundideen und Hauptbegriffe vorhergehen, und duch ihre Stellung in dieser ursprünglichen Unlage wird der Gegenstand, nach seinem wahren Umfange, mit allen seinen Grenzen bestimmt. Durch eine unermüdete Aufemerksaue auf diese ersten Züge müssen die richtigen Iwisschenkeit auf diese ersten Züge müssen die zur Ausfulung nöthigen Mittel und Hüssebegriffe gesstunden werden; durch die Kraft des Genies lassen sich sämmtliche allgemeine und besondere Begriffe unter ihren

<sup>(\*)</sup> Man benke hier an kein Spinngewebe von Dispositionen, welches alles auf einen grosben Mechanismum und leidigen Materialismum des Schuls und Modewißes hinausläuft; sondern hier ist eigentlich die Nede von demjenigen, was nach der Analogie der ganzen Natur und ihrer Organisation zum Leben, das punctam kaliens und die prima stamia des Embryons in der Seele eines Autors vorstellt.

rechten Gesichtspunkt bringen; burch ben Scharfsinn ber Urtheiletraft, mußige Gedanken von fruchtbaren Ibeen unterscheiben; und durch eine witternbe Uhndungsfahzigkeit (Sagacitat) welche sich durch eine große Uedung im Schreiben erwirbt, das Produkt von allen diesen Gesschäften des Geistes zum voraus wahrnehmen. Wenn der Gegensfand nur etwas ungeheuer oder verwickelt ift, läßt sich selbiger sehr selten mit einem Blick übersehen, noch mit einem einzigen und dem ersten Anfrengen des Genies ganz durchdringen. Gben so selten ift es, alle Bernies ganz durchringen. Gben so selten ift es, alle Bernies ganz durchringen. Eben so selten ift es, alle Bernies ganz durchringen. Eben so selten ihr es, alle Bernies ganz durchten urbeterlegungen sagfen zu kennen. Man kann sich also nicht zu lange ben dieser urbeit aufhalten, weit selbige das einzige Mittel ift, seine Gebanden zu besestigen, auszubreiten und zu erheben. Je mehr man ihnen Saft und Kraft giebt, desto leichter wird

es nadiber, fie burch ben Ausbruck zu realifiren.

Diefer Plan ift noch gar nicht der Styl felbft, fon= bern nur feine Brundlage, die ihm gur Ctube und Rich= tung bient, feinen Lauf einlenet, und bie Wefege besfels ben bestimmt. Sonft verliert fich ber befte Schriftsteller, feine Reder geht ohne Wegweifer und zeichnet aufs Gerathe= mohl unvegelmäßige Buge und wiberfinnige Geftalten. Dan mag jo fchimmernbe Farben mifchen, als man wols Ie, und noch fo viel Reige ben Theilen geben : fo wirb bas Gange miffallen und feinen Cindruck machen. Das Bert ift im Bufdnitt verdorben , man wird ben Big bes Ber-faffere bewundern , aber feinen Mangel bes Genies muthmaßen. Daber find biejenigen, welche fdreiben wie fie reben, flichte Schriftsteller, (\*) wenn fie auch noch fo aut reben. Daber tommt es, bag biejenigen, welche fich bem erften Reuer ihrer Ginbilbungefraft überlaffen, in einen Jon fallen, ben fie nicht im Stande find auszuhalten; baß Diejenigen, welche aus Beforgniß einzelne fluchtige Ginfal= le gu verlieren , gu verschiedenen Beiten abgebrochene Stel-

<sup>(\*)</sup> Credat Judacus Apella. Solch ein unbarme herzig Gericht wolle über die Autorwelt unseres redseligen Jahrhunderts nicht ergehen! Ruper ventofa isthaec et enormis loquacitas — corrupta Eloquentiae regula stetit et obmutuit, nach dem Petron —

len fcreiben, felbige ohne gezwungene Uebergange in teinen Busammenhang bringen konnen; kurz, baß es so viel aus Bruchstücken zusammengefügte Werke giebt, und so hochst wenige, die aus einem Stuck gegoffen sind. Steichwoht hat jeder Gegenstand seine Einheit, und

Gleichwohl hat jeder Gegenstand seine Einheit, und kann, er mag noch so ungeheuer seyn, in einer einzigen Abhandlung oder Nede eingeschlossen werden. Die UnterBrechungen, die Auhstellen, die Abschnitte sollten keine Statt sinden, als wenn man von so großen, verwickelten und unahnlichen Sachen zu reden hat, daß der Gang des Genies durch die Mannigsattigkeit der hindernisse unterbrozchen, und durch die Nothwendigkeit der Umskände dazu gewungen wird. Weit gesehlt, daß ein Werte unterbrozwungen wird. Weit gesehlt, daß ein Werte durch eine Menge Sintheitungen gründlicher werden sollte, wird vielzwehr der Jusammenhang des Ganzen aufgelöst. Dem Ausgenschein nach ist das Luch klarz (\*) aber Dunkelheit schwed über den Entwurf des Verkerz. Ekann auf den Geist des Essers, wirdt wirken; weit alle diese Wirkung von der Kolze des Fadens, von der harmonischen Verbindung der Ideen, von einer sortschweienen Entwickelung, einer

<sup>(\*)</sup> Auch in Gefellschaften von gutem Ton verklart fich das Berdienst der Seichtigkeit und Dummdreistigkeit durch das unauslöschlichste und heiterste Geschwätz, unzterdessen der klügere und bescheibene Kenner, Mercurii statua taciturnior, sich am Geheul und Gepfeise des Kindermarkts mit demüthiger Freude und wehmuthiger, Scham satt liest.

<sup>(\*\*)</sup> Warum nicht wirken? Ohnsehlbar auf den Geist gleichartiger Leser, welche die Finsternis mehr lieben, als das licht, ohne Begriff noch Gefühl von der arte severa deren Günstling sermonem habet non publici saporis, et, quod rarissmum est, amat BONAM MENTEM.

sushaltenben Grabation, einer einformigen Bewegung abz.

Schwächt werben.

Barum find die Berte ber Ratur fo vollkommen ? Beil jedes Werk ein Ganges ift, und fie nach einem ewis gen Plan arbeitet, ohne jemals bavon abzuweichen In verborgener Stille bereitet fie bie Reime ihrer Gefchepfe, entwirft burch eine einzige Sandlung die urfprungliche Form jebes lebenden Wefens, entwickelt und vollendet fie burch eine ftote Bewegung und in einer beftimmten Beit. Das Werk fest in Erftaunen und biefe Rubrung entfpringt von bem gottlichen Geprage, bas es an fich tragt. Die menfchliche Geele fann nichts ichaffen noch hervorbringen. ohne durch Erfahrung und Rachbenten beschwängert gu fenn. Kenntniffe find ber Same ihrer Fructe Uhmt ber Beift die Ratur in ihrem Bange, in ihrer Arbeit nach, erhebt er fich burch Betrachtung zu ben erhabenften Bahr= beiten, vereinigt und fnupfet felbige ineinander, um ein überlegtes Suftem baraus zu bilden ; fo wird er fahig, auf unerfchutterten Grundlagen unfterbliche Denemale (\*) aufzurichten.

Aus Mangel eines folchen Plans, und daß man nicht hinlanglich über feinen Gegenstand nachgebacht hat, sindet sich ein wisiger Kopf in der Bertegenheit, selbst nicht zu wissen, wo er den Anfang zu schreiben hernehmen soll. Er bemerkt ein Sewust von Ideen; weit er setbige aber weder verglichen noch geordnet hat, so bleibt er in seiner Wahl unschwissig, und gleichsam im Gedränge secken. Seda der sich aber einen Entwurf gemacht, und die weisentlichen Begriffe seines Gegenstandes gesammett und in Geschick gedracht hat, wird er nicht lange auf die Schäferstund gehacht hat, wird er nicht lange auf die Schäferstundt der Reise für die Sedurt seines Geistes schlen, er wird unermüdet über selbige brüten und das Schreiben wird ihm eine Wollust seyn. Die Gedanken werden sch

<sup>(\*)</sup> Man fieht, daß hier gar nicht die Rede ist von den Lieferungen zur Leipziger Messe, noch von einem respectivem Publico, für das die Lectur eine eben so nügliche Bedürfniß ist als Kartenspielen.

be und Kufe bekommen, Marme aus bem Genusse ents springen, sich überall ausbreiten und jeden Ausbruck beseelen. Das Machthum bes Lebens wird ben Ton erhöhen, und bie Gegenstände werden sich selbst maten. Das licht mit bem Gefübl ber Marme vereinigt, wird zunehmen, fortschreiten, übergehen von dem, was man sagt, zu dem was man noch zu sagen hat, und der Styl rührend und helle werben:

Nichts ist der Barme so nachtheilig als der Rugel, allenthalben hervorstedende Einfälle anzubringen; nichts bem Licht, das eine Masse ausmachen und sich gleichforzmig in einer ganzen Schrift verbreiten muß, so entgegen, als sene Aunken, \*) welche man mit Gewalt durch den

<sup>\*)</sup> Man ftreichelt auch , wie aus dem Fell der schwarzen Kaben im Finstern , eine an. genehme Erleuchtung aus ber Dberfia. che ber dunkeisten und schwersten Materie en, weil felbige mehrentheils auf haarfleine Bufalligfeiten ankommen, und fich in ein zwendeutiges Gntereffe verlieren, wie ber Beift bes Delpetius in feinem neuen Teffament gur Erziehung des Denschen und ber Bolfer mit vieler Galbung gepredigt, und eben fo finnlicher Empfindbarfeit bewiesen. Je wortreicher und widerfinniger bergleichen Aufgaben behandelt werden, defo mehr Phosphorus und Magnificum, quod pueris et patruis placet, (nach bem Petron ) fann aus den Extremitaten und Excrementen der Begriffe, dem Magen und Willen der Dinge zuwider, berausgestrie. gelt werden, vermittelft einer popular philo. fophirenden Sprache, deren Runftzeichen weit abstracter, biegfamer und ichlupfriger find, als der Laconismus und figlus atrox poetifder Bilberfdrift.

Begenfaß der Wörter herauslockt, und die nur auf einis ge Augenblicke bleuden, um und hernach der Kinsterniß zu überlassen. Solche Gedanken schimmern bioß durch den Widerspruch einer einzigen Ecke an einem Gegenstande, dessen überser überse lieiten alle im Schatten verschwinden. Gemeiniglich ist die im Licht hervorstehende Seite ein bloßer Punkt oder Gesichtswinkel, unter dem es dem Wise desto leichter fallt ein Blendwerk zu spielen, je mehr man die großen Flächen und Verhältnisse verkürzt oder entsernt, nach welchen der gesunde Verstand die Dinge zu betrachten pslegt.

Nichts ift ber achten Berebfamkeit so nachtheitig, als ber Gebrauch jener feingesponnenen Gebanken und eine Musseligkeit leichter, loser, lockerer Begriffe, die gleich ben Blattern des geschlagenen Metalls, nach dem Maß ihres dunnen Unbestandes, vortrefslicher glanzen. Je mehr eine Schrift von diesem gleißenden Schaumwig in sich hatt, desto mehr entgeht dem Styl an Licht, Warme und Nachsbruck, es müßte denn ein solcher Wis aus der Wurzel des Gegenstandes selbst herausgezogen senn, und der Neuerstallen. In diesem Fall ist die Kunst Kleinigkeiten zu sagen schwerer, \*) als die kluftigsten Beweise.

<sup>\*)</sup> Eine lectio seuera der ganzen Buffonschen Maturgeschichte wird den besten Ansschlüßen mancher Ideen in obiger Theorie des Styls und eben so fruchtbare Beyspiele von ihrer Ausübung ertheilen können. Den der unendlichen Mannigsaltigseit der Schriftssteller und ihrer Schreibarten, und ben der Aurzsichtigseit der Magistrorum eloquentiae und ihrer Schulgesete, muß ich dassenige ansühren, was des Herr Graf ben Gelegenheit einer sehr heiligen Thiergattung wahrsagt: Les especes ambigues, les productions irrégulieres, les êtres anomaux cessent dès - lors de nous étonner, ils se trouvent aussi

Nichts beleibigt ben gefunden Gefchmad mehr als bie peinliche Befliffenheit, gemeine und alltagliche Dinge auf eine weithergeholte ober prachtige Art auszudrücken. Statt hiefe größte Riederträchtigkeit, \*) eines Schriftftellere zu

l'ordre infini des choses, ils remplissent les intervalles de la chaîne, ils en forment les noeuds, les points intermédiaires, ils en marquent aussi les extrémités: ces êtres sont pour l'esprit humain des exemplaires précieux, uniques, où la Nature se montre plus à decouvert; où nous pouvons reconnoître des caracteres singuliers et des traits sugitifs, qui nous indiquent, que ses sont bien plus générales que nos vues — Histoire Naturelle du Cochon Tom. VI p. 277.278.

\*) Ohne hier die Sanstentragerbegrifse que nui des caracteres sugitifs que su cochon Tom. VI p. 277.278.

gen, welche ein Paar junger Runftrichter über die vorfähliche Dunfelheit und gemuthliche Unverfandlichfeit gewagt haben, bin ich auch der Meynung, daß Gedanken durch die Deutlichkeit einen großen Theil ihrer Neuheit, Ruhnheit und Wahrheit verlieren konnen, daß ber Styl ein blokes vehiculum boch - wohl - und edelgeborner und feiner pobelhaften Einfalle fenn muffe, daß das lederne Schilderhaus. chen zur Roth ein brollichtes Sinnbild auffallender Deutlichkeit abgebe, daß aber ber Mangel ber Grundlichkeit ober eines Fußbodens in der Ganfte, die Parabel Des einfaltigen betrogenen lefers und die Schalfheit der Schriftsteller und Runftrich. ter, die ihn im ledernen Schilderhauschen deutlicher und verftandlicher Redensarten

bewunbern, beklagt man bie Berfchwenbung fo vieler Beit und Arbeit, uns in neuen Berbindungen von Gylben nichts

burch dick und bunne tragen, in ihr volls ftåndiges Licht fete. Gine deutliche Schrift ohne Grundlichkeit ware alfo ein Sanfte ohne Boden, und gebort in der That gu ben niederträchtigfien Gulenspiegelftreichen, die auf Roffen des größten Saufens, und in feinem eigenen Gefchmack gespielt werden fonnen. Grundlichkeit ohne Rlarbeit wird aber ein eben fo unvergebliches als gluckliches Berbrechen in den Augen folcher Runftrichter fenn muffen, welche ficut ficti adulatores, quum coenas diuitum captant, nihil prius meditantur, quam id, quod putant gratissimum auditoribus fore - folder Rirchenlehrer welche tanguam piscatores eam imponunt hamis escam, quam sciunt appetituros esse pisciculos folder Beltweisen, die jedes Urtheil ihrer afthetischen Rafe auf bas Dictum de omni und Dictum de nullo, wie D. Dlaff. von der Rose reduciren - - Weil aber Die enbefinischen Merzte das Rathfel, aus dem Regen Durre zu machen, unmöglich verfieben, geschweige auflosen konnten : fo fellte Beraflit einen unglucklichen Berfuch mit feinem corpore delicti an, der fo mafe ferfüchtig und burchfichtig und voluminos ae. wesen senn soll, als die allaemeine Liberen. welche über des dinefischen Raisers Bart mit eben fo viel Deutlichfeit raifonnirt und rhapfodirt, wie der blinde Somer in den Augenbraunen des Jupiters feinen gottlichen Affect schildert. - Bum Speck meimehr zu fagen, was nicht alle Welt fcon weiß. Diefer Fehler ift ben gelehrten aber unfruchtbaren Kopfen natürzlich; sie haben einen Ueberfluß an Wortern ohne die gezingsten Begriffe; folglich arbeiten sie in Worten und bitben sich ein, Ideen zusammen zu segen, unterbessen sie nichts als Rebensarten an einander gefügt haben, ja bils

ner Unmerfungen gehört noch bas Galg nachstehender Unmerfung, die ich aus oben angeführtem Sauptstück du Cochon p. 286. entiebne, und dem Geschmack bes geneia. ten Lefers empfehle, um allen etwanigen Uebelfeiten vorzubeugen : J'aurai occasion de developper davantage les idées j'accumule ici , dans la seule vue de faire fentir, qu'une simple probabilité, un foupcon, pourvû qu'il soit fondé sur des rapports physiques, répand plus de lumiere et produit plus de fruit, que toutes les causes finales réunies. Sand Boume feffe Schriftsteller machen aus ihren En ba abfichten fein Geheimniß mehr, und verdienen in diesem Stuck immer auf ihr aedrucktes Ehrenwort geglaubt zu werden. Minimum in his exercitationibus Doctores peccant, qui necesse habent gele. fen, recenfirt und in dren oder vier lebenden Sprachen verdeutscht und verun= beutscht zu werden , jum gobn ihrer gehab. ten Mube und Arbeit - und die ben ge= genwartiger Latitudine und Polhohe des Borizonts weniger Urfache haben fich vor ber Ewigfeit der Sollenstrafen zu fürchten, als vor der Infamie, gleich alten Bublschwestern figen zu bleiben , vt Cicero ait pro Coelio . SOLI IN SCHOLIS RE-LINOVENTUR.

ben sich wohl auf bie Reinigkeit ihrer Sprache ein, welche boch in ber That von ihnen durch abweichende Bedeutungen verfälicht wird. Solche Scribenten haben gar keinen Stot, fondern hochtens einen leeren Schatten besselben. Der wahre Styl pragt Gedanken aus, sie find nichts als Wortzkamer.

Um gut zu schreiben, muß man feines Gegenstandes ganz machtig senn, ihn reislich durch und durch geracht haben, die Drbnung seiner Gedanken klar übersehen könenen, sie zu paaren treiben und eine Kette \*) daraus zu schmieben wissen, deren jegliches Estied eine Idee darstellt. Sebald man einmal hand an die Feder gelegt, muß man setbige seinem eisten Entwurf gemäß führen, ihr nicht die geringste Abweichung oder ungleiche Anstrengung erlauben, noch ihr eine andere Nichtung geben als solche, die durch den Raum der ihr vorgeschriebenen Bahn bestimmt wird. Hierin besteht die Strenge \*\*) des Styls, wovon die

<sup>\*)</sup> Die Beredsamkeit des gallischen Berocules wird durch eine Kette vorgestellt, die ihm aus dem Munde bis in das Dhe des versammelten Volks geht.

Frugalitatis lege palleat exacta. Petron. Eine heilige Sparsamkeit der Worte giebt mehrentheils eine gunstige Vermuthung für eine Baarschaft der Gedanken und für einen verborgenen Schatz des Herzens ab; weil Reichthum und Verschwendung, Tieffinn und Schwathaftigkeit schwerlich mit einander bestehen können. Ueberhaupt sind alle Phanomene des Styls mehr subjective als objective Verhältnisse, welche sich ohne die Deconomie des Plans eben so wenig als Karbe ohne licht schäfen lassen; denn das künstlichse und nüchternste Gefühl eines Blindgebornen bleibt ben einer differentia specifica der Oberstäche sie.

Ginheit und ber Lauf bes Tluffes abhangt, und biefe eins zige Tugend ift hinlanglid, bie Schreibart genau und ein-fach, gleich und klar, lebhaft und eben zu machen. Berbindet man diefe erfte Richtschnur bes Benics mit Reinheit bes Gefchmacks, mit einer gewiffenhaften Wahl ber Musbrude, mit einer Sorgfatt, die Dinge auf Die allgemein-fte Urt ju bezeichnen; fo ift ber Stoff ebet. Weiß man noch hiemit Migtrauen gegen die erften Aufwallungen, Berach tung bes bloffen Schimmers, einen unüberwindlichen Abfchen ber Zwegbeutigkeit und Tanbelen gu vereinigen: fo wird ber Styl mannlich, und felbst majestatisch. Wenn man endlich fchreibt, wie man benet, wenn man innige Neberzeugung besjenigen hat, wovon man Unbere überre: ben will; fo wird biefe Uebereinstimmung mit fich fetbit. welche ben außern Wohlstand und die innere Bahrheit bes Style ausmacht, alle mogliche Wirkungen hervorbringen, wiewohl jene Gelbftuberzeugung nicht eine gar zu merfliche Schwarmeren außern muß, fondern überall mehr Offenhers Bigfeit als Zuversicht, mehr lleberlegung als Glut.

Die Regeln, fagt man mit Necht, können bas Genie nicht erfegen, und find in Ermanglung beffelben fruchtlos. Gut zu schreiben erforbert zugleich gut zu benten, gut zu empfinden, und sich gut auszudrücken, bas heißt, man muß Geist, Seele und Geschmack besiehen. Der Styl begreift eine Bereinigung und Urbung aller intellectualischen Kraf-

hen, und diese Heterogeneität eines einzigen Urbegriffes verfässcht das ganze System seiner optischen Urtheile, ohne daß er den Grund seines Frethums zu ersennen, geschweige zu verbeffern im Stande ist. Das licht der Wahrheit liegt also im anschauenden Auge, und die Offenbarung der Gegenstände geschieht durch einen unmittelbaren Actum gesunder Eupfänglichseit, die nach ähnlichen Gesehen den Plan der Mittheilung außer sich vollzieht. Mündliche und schriftliche Mittheilung sind daher noch verschiedener als Fresco — von Miniatur Maleren.

te in sich. Ibeen geben allein ben Grundstoff bes Styls ; Harmonie der Sprache ift eine Ret fache und beruht bloß auf der Empsindlichkeit der Wertzeuge. Ein wenig Gehor ist hinlänglich, den Miklaut der Wörter zu versmeiden. Urbung und Verseinerung desselbe durch das Lesen der Dichter und Nedner, flost und einen mechanisschen Bang ein, das poetsiche Tonmaaß und den oratozischen Kohlklang nachzuahmen. Nachahmung aber ist keine Schopferin, und diese Harmonie der Sprache macht weder das Wesen noch Gehalt des Styls aus, sindet sich

baber oft in ben gebantenleerften Schriften.

Das Gehalt bes Styls besteht eigentlich in seiner Berbaltnis zur Beschaffenheit des Gegenstandes. Richte muß übertrieben seyn, sondern naturtich aus dem Krunde der Sachen seicht stießen, und auf den Mittelpunkt des Ganzen abzielen, der alle unsere Gedanken an sich gezogen hat. Ift man dis zu den allgemeinsten Ideen gestiegen, und ist der Gegenstand an sich groß: so wird sich der Son von seibst zu einer angemessenen Hohe erheben. Erhält man sich in diesem Schwunge, und ist das Genie ergiedig genug, jeder Sache ein starkes Licht mitzutheilen; kann man Schönheit des Solorits mit dem Nachbruck der Zeichnung vermählen, jede Idee durch ein lebhastes und vollendetes Bitd darstellen, und aus jeder Neihe solcher Ideen ein harmonisches und artsomatisches Gemälde ausbilden: so wird der Zon hoch und erhaben sewn.

hier macht Fleiß mehr als Borschrift, und Benfpiele sind unterrichtender als Regeln. Bohlgeschriebene Werke Bommen allein auf die Rachwelt. Mannigfaltigkeit der Einsichten, Seltenheit der Khatsachen, seldes Veruheit der Entdedungen leisten keine sichere Burgschaft für die Unsstedungen leisten deine sichere Burgschaft für die Unsstehtichkeit. Wenn die Werke, welche dergleichen in sich halten, kleine Gegenftände betreffen, wenn sie ohne Geschmad, Großmuth, Genie geschrieben sind, gehen sie unter; weil Einsichten, Ihatsachen und Entdedungen leicht abgesondert, verpflanzt und durch geschicktere Sande in eine vortheilhaftere Gestalt gebracht werden können. Alle diese Dinge sind außer dem Menschen: der Styl ist der Mensch geschieben for Styl ist

<sup>(\*)</sup> Das Leben bes Styls hangt folglich von der Individualität unferer Begriffe und Lei-

sich nicht entwenden, entsühren, enteignen. If er ebef, hoch und exhaben, so wird der Autor zu allen Zeiten gleich bewundert werden: denn Mahrheit allein ist dauserhaft und unsterdlich, und ein schoner Styl wird es in der Khat nur durch die unendliche Fülle von Mahrheiten, die er darbietet. Alle intellectualische Schönheiten, die er in sich schließt, alle Berhaltnisse, aus denen er zusammen geseht ist, sind eben so nügliche und vielleicht noch köstlichere Mahrheiten für den menschlichen Verstand, als diesenigen, welche den Grund des Gegenstandes selbst ausmachen.

Das hohe und Erhabene sindet nur ben großen Matterien statt. Poesie, Historie und Philosophie haben alle einerten und zwar die wichtigken und würdigften Gegenstände, den Menschen und die Natur. Die Philosophie erklärt und beschreibt die Natur: die Poesie malt und verschönert selbige; sie schildert auch Menschen, aber größer und stattlicher, sie erschafft Helden und Götter. Die Geschichte zeichnet den Menschen, wie er ist. Der Ton des Geschichtschreibers wird nur alsdenn erhaben, wenner die größten Männer conterset, ihre größten Thaten, die größten Unternehmungen und Revolutionen erzählt: für alles übrige ist ein männlicher und majestätischer Styl

denschaften ab, und von derfelben geschicker Anwendung zur Erkenntnis und Offenbarung der Gegenstände durch gleichartige Mittel. Die einheimische Selbsterkenntniss scheint die Einheit zu senn, welche das Maaß und Sehalt aller außerlichen Erkenntnis bestimmt; so wie die Selbstliebe der Grundtrieb aller unserer Wirksamkeit ist. —,, Sechzig sind der Königinnen, und acht, zig der Kebsweiber, und der Jungfrauen, ist feine Zahl; aber Eine sen meine Mu-, se! — die hervorbricht wie die Morgen, wie die Sonne, schrecklich wie die heers, spihen.

Bureichend. Der Ton bes Philosophen kann allenthalben erhaben werben, (\*) sobald die Rebe ift von den Gesegen der Natur, von dem Wefen überhaupt, vom Raum, von der Materie, von der Bewegung und Zeit, von der See-

<sup>(\*)</sup> Selvetius ( in feinem binterlaffenen Berk vom Menschen, ic Breslau 1774 Band II. S. 224) fpricht das Erhabene allen philosophischen und fpeculativen Ideen ab, , weil die allge-"meinsten und fruchtbarfien in ber Gattuna "bloß von der fleinen Ungahl berienigen ein-"gefeben werden, die alle Forderungen aus "denfelben in der Geschwindiafeit wahrneb. "men fonnen. Dergleichen Gedanfen fonnen "Zweifelsohne ben ihnen eine große Menge "Empfindungen erwecken, und eine lange "Rette von Beariffen erschuttern, Die eben fo "gefdwind gefaßt, als fie vorgetragen wor-"den, lebhafte Eindrucke ben ihnen erregen. "aber doch nicht Gindrucke von berjenigen Urt. "denen wir die Benennung er baben bengu-"legen pflegen." Ber in D. Deaffs Dicio de omni et nullo weder das erhabne fomische ob pituitam molesiam ju erreichen, noch über Die Ontologie bithprambifch zu benfen fabia ift, mag des Grafen von Buffon gunftiges Borurtheil fur den philosophischen Stol auf Rechnung seiner Myopie schreiben, beren Unefdote die Rachweltnebst so viel andern bem feligen helvetius zu verdanfen (S. Band I. S. 149.) Ohngeachtet in feinen fammtlichen Speculationen eine eben fo bisige Erbitterung und schwarze Unwiffenheit berricht als er dem Predigerfint zueignet, fo beruht doch ihre locale und eventuelle Rus. barfeit auf das unschätbare Product des blinden Ungefabrs und hundertängigen

te, vom menschlichen Verstanbe, von Empfindungen und Leibenschaften. Der Ton des Redners und Dichters aber muß immer erhaben senn; weil es bloß auf sie ankommt, ber Große ihres Gegenstandes so viel Farbe, so viel Bewegung, so viel Tauschung, als ihnen beliebt, zu ertheilen.

Intereffe. "Solchen Werfen giebt wohl "ein furchtsamer und gutherziger Greis fei-.nen Benfall: aber ihre Begriffe find viel gu "schwankend, viel zu enthufiafiifch und viel zu lacherlich, als daß fie die Soch. ,achtung aufgeklarier Buhorer" (woran es bem himmel fen Dank! unter ben Rationen Deutschlands nicht fehlt) "erlangen konnen." (Band II. S. 132. 133.) Wenn fein fraftiger noch edler Werk am Menschen ift, benn Reden; ber Stol aber nicht schlech. te gemeine Reden vorbildet, fondern die aller. beffen, fo man mit großem Ernft in den aller. trefflichften Sachen mit den Gottern ber Erde redet und dadurch fein Berg und grundlichen Schatz seiner Seele dem ganzen Publico vermacht: so durfte freylich zur Rritit die hochfte Phyfiognomif der menfclichen Ratur und ihrer vielen Runfte gehoren. Je mehr aber ju gutem Gluce die edle Fren. heit der Preffe, die Deutlichfeit der Schreipart in unferm erleuchteten und foftematischen Jahrhundert begunfligt und erleich. tert; mit befto mehr Evideng und Energie wird das Geheimnis ufurpirender Unomie und Apostafie fich felbst offenbaren und auflosen, wie geschrieben feht: ihre lebre ift eitel Sunde und hoffart, und predigen eitel Aluchen und Widersprechen.

So viel vom Anti - Styl, um obige Theorie über das Leitzeug und Verdienst der Aus ihrer Pflicht, immer zu malen und alles zu vergeds fern, folgt die unumgängliche Befliffenheit, bas ganze Bersmögen ihres Genick aufzubieten, und ben ganzen umfang beffelben anschauend zu machen.

Schriftseller und Runstrichter zu ergänzen.
— Nachdem ich meine Anmerkungen in noche maliger Rucksicht des jugendlichen Ueberfes pers und der noch findischeren Leser und Runstrichter, von neuem übersehen habe, so weiß ich alles, was ich geschrieben, nicht bester als Salomo das siebende Capitel feines Predigers, vor der Hand zu schliesen:

Wer ift fo weise, und wer fann bas auslegen?

Königsb. Zeitung vom 4. Marg 1776. Weimar und Leipzig.

Leben und Thaten bes weisen Junfers Don Quipote von Mancha. Reue Ausgabe aus der Urschrift bes Cervant es, nebft ber Fortsegung bes Avellaneda. Infechs Banden, von Friedr. Juft. Bertuch 1775.

Berftehen Sie gut das Spanische? frug Mylord Oxford den Dichter Rowe, der diese Frage für eine Unwartschaft zu einer guten Bedienung in auswärtigen Geschäften ausliegte, und sich in wenigen Bochen der Sprache mächtig zu machen suchte. Als er nach erreichter Absicht vor seinem Mäcen wieder erschien, exclamirte dieser über des armen Dichters großes Gluck, die Geschichte des Don Quixote in ihrer Urschrift lesen zu

fonnen! Dem feligen Rowe foll ben biefem Migverffandniffe feiner fehlgeschlagenen Erwartung nicht aut zu Muthe gewesen senn, und Die Unefdote hat fich ju besto großerem Ruhm des Cervantes erhalten. - Der Recenfent hatte nach fo manchen ibm eingeschlagenen Zeit. verfürzungen feiner Ballfahrt 1772 die Lufternheit, fich auch ben Genuß jener ibealiichen Glückseligkeit zu verschaffen, ohne feitdem weder an Cervantes noch an das Spanische weiter gedacht zu haben, wenn ihn nicht gegenwartige neue Ausgabe und die Bedurfniffe feiner Gefundheit ben laufender Jahredzeit an eine Wiederholung feiner bamaligen Carnevals. Lection erinnert hatten. Er befag dazu einen zu Saga 1744 in vier Duodezbanden berausgekommenen Abdruck der Carterschen Ausgabe, und einer seiner schatbarften Freunde war fo gefällig, ihm des Charles Jarvis Esq. engl. Ueberfegung in zwen großen Quartbanden gu leihen. Diefer prachtigen Ausgabe (London 1756.) ift Dzell's Ueberfe. pung von Don Gregorio Manand und Sifcar Fritischer Abhandlung über bas leben und die Schriften bes Cervantes vorangeschickt. Das Wenige, was Manans vom Leben bes Cervantes ju fagen gewußt , bat ber neue beutfche Ueberfeger treulich geliefert, und mit eis nem fehr wichtigen Zusat bereichert, wodurch

nunmehr bas Daterland biefes großen Schrift. fellers und bas bisher eben so falfc errathe. ne Sahr und Lag feiner Geburt, ausgemacht gu fenn scheinen. Er war ein Gohn bes Do. brigo de Cervantes und feiner Frau Don. na Leonora, ju Alcala de henares ben 7ten Oct. 1517 geboren, und Sonntage brauf ben gten vom Baccalaureo Gerrano, Prediger dafelbft gu U. E. F. getauft. Gein Dathe bieß Juan Barbo. Diefe Rachricht fehlt felbit in den gelehrten Unmerfungen des um die spanische Litteratur boch verdienten Dieg, welcher aber dagegen aus einer Abhandlung des Don Blas Raffarre bor bes Cervantes luft. fpielen, bem Rirchenbuche bes Rirchfviels San Sebaffian in Madrid zufolge, benbringt, "daß er den 23fien April 1616 gefforben, und nach feiner Berordnung ben ben Trinitarien - Ron. nen begraben worden." (G. Belafque; G. 324. f.) - herr B. hat in zwen Theilen nunmehro Die erfte Salfte geliefert, und erinnert am Ende feiner Borrede, Die Gefdichte ber Darcella und des Chryfostomus, des Carde. nio und ber Dorothea und bes Sclaven verfürzt, die Rovelle aber som Curioso impertinente, welche auch schon unter die Novellas Exemplares des Cervantes füglicher aufgenom. men worden, gang weggeschnitten baben. "Soll. "te es jemand wider Bermuthen fur einen Ber-

Juft hatten , ber wird gang ruhig gur borigen "leberfetung des Don Quirote gewiesen, wo er alle diefe Berrlichfeiten wort lich und weit-Alauftia gu feiner Erbauung finden fann." Da Die Berdienfte des neuen lleberfegers ichon iebermanniglich befannt find, ber Recenfent weber Starfe genug in der Sprache noch fo viel Dufe befitt, fich ben einzelnen Stellen aufzuhalten, auch im Kall ber Doth die naberen Bemeife lieber einem dazu ge fcbicfteren Freunde überlaffen mochte : fo wird gegenwartig nur überhaupt angemerft, daß bie Schonheit des Vollmaßes in Verioden des cervantifchen Style, welche feiner me ifterhaften Urt su erzählen fo viel Rube und Wurde und Ernft ertheilen, durch die furgen Abschnitte, Modestriche und gesuchte Gefliffenheit, den Rachdruck des Originals zu übertreffen , fehr berdunfelt worden, und daß man anstatt so mander mußigen Titel in den Unmerfungen mehr Auffla. rungen der Gachen aus diefen Quellen und befonders aus der Sprachkenntnif felbft gewunscht, und jum Gefühl und Berftande der unendlie chen und feinsten Unspielungen nothig gehabt hatte. Auch fleine Migverftandniffe und Nachla-Bigfeiten oder Untreuen icheinen dem berühmten Ueberfeter entfahren ju fenn, wie felbft in der Aufschrift die Uebersehung bes Benworts ingeniolo burch weise ber ausdrucklichften Ibee bes

Cervantes, die gelehrte und wißige Nartheit feiner kandsleute zu schildern, zu widersprechen scheint. Sollte auch die Auslassung des Benwarts zum Ariost S. 78. (el Christiano poëta Ludovico Ariosto) vorsetlich und aus Achtsamseit für das Urtheil schwacher Leger begangen worden seyn, so überlasse ich dem Teutschen Mercur das Strafamt des Apolls, für die frevelhafte Unterdrückung eines so tressenden, bedeutungsvollen und scharssinnigen Beyworts dem berühmten Uebersetzer das Ohrzu zupfen, weil er wirklich bisweilen auf einem fahleren Rlepper erscheint, als der neueste Uebersetzer unsers lieben Tristram.

Wenn dieses satyrische Meisterstück wirklich für den Character der spanischen Nation so nachteilig gewesen, daß sie mit ihren Nitterchimären alle Großmuth ihres Naturells eingebüst haben soll; so ist Cervantes an seinem undankbaren Vaterlande und Jahrhundert gerochen worden. Weh dem Publico, das sich an dem Originalgeist eines christisellers verfündigt, denn von ihm gilt eben das, was vom David geschrieben sieht: Du bist, als wenn unser Zehntausend wäre! 2. Sam. XVIII. 3. oder wie der ehrliche Hamlet sagt - - to be one man pick'd out of then thousand.

Ronigsb. Beitung 1776. St. 45.

Zweifel und Einfalle über eine vermischte Nachricht der allgemeinen dentschen Bibliothek (Band XXIV Stuck 1. S. 288 — 296. An Better Nabal.

E fuor di quel cespuglio oscuro e cieco Fa di se bella ed improvisa mostra Come di selva o suor d'ombroso speco Diana in scena o Citherea si mostra, El Christiano Poeta Ludovico Ariosto Orl, Furioso Canto I.

Der Inhalt diefer fauberlich gedruckten Schrift soll die Orthographie und Orthodoxie betreffen. Die Ginleitung ift dem Don Quirote im Reifrock vollkommen angemeffen, weil fich fein vernünftiger Grund von den eben fo febr übertriebenen als gehäuften Unspielungen, noch Die geringste Wahrscheinlichkeit absehen lagt, daß irgend lefer alles dasjenige errathen konnen, was jum Berftande oder Geschmack einer fo ecfeln Spermologie vorausgesett werden muß. Statt einer Antwort auf den auch unferer Beis tung angebangten Eckelnamen, empfehlen wir der Mubme Abigail Das fiebente Rapitel Des zweis ten Buchs im erften Bande (G. 650 - 654.) ber gottlichen und mabren Metaphysica burch Johann Pordage, Doct. Med. und geliebten Mitichuler bes edlen Philosophi Teutomci, gunt beliebigen Rachschlagen mit wohlgemennter Bit. te, fich daran gu fpiegeln, und es ben diefer erften dem Dublico mitgetheilten Deff. nung ihrer Familiengebeimniffe bewenden gu laffen.

Ende des vierten Theiles.

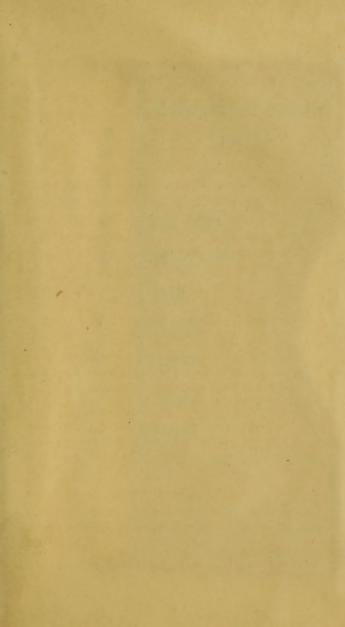



von Friedrich Roth. Bd.4. 30772 Hamann, Johann Georg Schriften, hrsg.

LG H198R

## University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

